



Liv Thomas Francis Francantle. Barenet.

-G5U A/U





e spree



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa



## RÉPERTOIRE

GÉNÉRAL

# DU THÉATRE FRANÇAIS.

TOME QUINZIÈME.

Molière, 2.



VERSAILLES, DE L'IMPRIMERIE DE J.-A. LEBEL.

## RÉPERTOIRE

GÉNÉRAL

## DU THÉATRE FRANÇAIS.

TOME XV.

## Premier Ordre.

## A PARIS,

CHEZ MÉNARD ET RAYMOND, Libraires-Editeurs, rue des Grands-Augustins, N.º 25;

ET A VERSAILLES,

CHEZ LEBEL, Imprimeur-Libraire, place d'Armes.

τ8ι3.

PQ 1213 . R4 1813 2.15

## L'ÉCOLE DES MARIS,

COMÉDIE,

Représentée sur le théâtre du Palais-Royal, le 4 juin 1661.



### A MONSEIGNEUR

## LE DUC D'ORLÉANS,

FRÈRE UNIQUE DU ROI.

## Monseigneur,

Je fais voir ici à la France des choses bien peu proportionnées: il n'est rien de si grand et de si superbe que le nom que je mets à la tête de ce livre, et rien de plus bas que ce qu'il contient. Tout le monde trouvera cet assemblage étrange; Et quelques-uns pourront bien dire, pour en exprimer l'inégalité, que c'est poser une couronne de perles et de diamans sur une statue de terre, et saire entrer par des portiques magnifiques et des arcs triomphaux superbes, dans une méchante cabane. Mais, Monseigneur, ce qui doit me servir d'excuse, c'est qu'en cette aventure je n'ai aucun choix à faire, et que l'honneur que j'ai d'être à votre altesse royale m'a imposé une nécessité absolue de lui dédier le premier ouvrage que je mets de moi-même au jour. Ce n'est pas un présent que je lui fais, c'est un devoir dont je m'acquitte; et les hommages ne sont jamais regardés par les choses qu'ils portent. J'ai donc osé, Monseigneur, dédier une bagatelle à Votre Altesse Royale, parce que je n'ai pu m'en dispenser; et si je me dispense ici de m'étendre sur les belles et glorieuses vérités qu'on pourroit dire d'elle, c'est par la juste appréhension que ces grandes idées ne fissent éclater encore davantage la bassesse de mon offrande. Je me suis imposé silence pour trouver un endroit plus propre à placer de si belles choses; et tout ce que j'ai prétendu dans

cette épître, c'est de justifier mon action à toute la France, et d'avoir cette gloire de vous dire à vous-même, Monseigneur, avec toute la soumission possible, que je suis

De Votre Altesse Royale,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur,

MOLIÈBE.

## PERSONNAGES.

SGANARELLE, frère d'Ariste.
ARISTE, frère de Sganarelle.
ISABELLE, sœur de Léonor.
LÉONOR, sœur d'Isabelle.
VALÈRE, amant d'Isabelle.
LISETTE, suivante de Léonor.
ERGASTE, valet de Valère.
UN COMMISSAIRE.
UN NOTAIRE.
DEUX LAQUAIS.

La scène est à Paris, dans une place publique.

## L'ÉCOLE DES MARIS,

COMÉDIE.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE I.

### SGANARELLE, ARISTE.

SGANARELLE.

Mon frère, s'il vous plaît, ne discourons point tant; Et que chacun de nous vive comme il l'entend. Bien que sur moi des ans vous ayez l'avantage, Et soyez assez vieux pour devoir être sage, Je vous dirai pourtant que mes intentions Sont de ne prendre point de vos corrections, Que j'ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre, Et me trouve fort bien de ma façon de vivre.

ARISTE.

Mais chacun la condamne.

SGANARELLE.

Oui, des fous comme vous,

Mon frère.

#### ARISTE.

Grand merci; le compliment est doux!

Je voudrois bien savoir, puisqu'il faut tout entendre, Ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre.

#### ARISTE.

Cette farouche humeur dont la sévérité
Fuit toutes les douceurs de la société,
A tous vos procédés inspire un air bizarre,
Et, jusques à l'habit, rend tout chez vous barbare.

#### SGANARELLE.

Il est vrai qu'à la mode il faut m'assujettir, Et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir. Ne voudriez-vous point par vos belles sornettes, Monsieur mon frère aîné, car, Dieu merci, vous l'êtcs D'une vingtaine d'ans, à ne vous rien celer, Et cela ne vaut pas la peine d'en parler; Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières, De vos jeunes muguets m'inspirer les manières; M'obliger à porter de ces petits chapeaux Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux: Et de ces blonds cheveux de qui la vaste enslure Des visages humains offusque la figure; De ces petits pourpoints sous les bras se perdans, Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendans; De ces manches qu'à table on voit tâter les sauces, Et de ces cotillons appelés hauts-de-chausses; De ces souliers mignons de rubans revêtus, Qui vous font ressembler à des pigeons pattus; Et de ces grands canons où, comme en des entraves, On met tous les matins ses deux jambes esclaves,

Et par qui nous voyons ces messieurs les galans Marcher écarquillés ainsi que des volans? Je vous plairois sans doute équipé de la sorte, Et je vous vois porter les sottises qu'on porte.

#### ARISTE.

Toujours au plus grand nombre on doit s'accommoder, Et jamais il ne faut se faire regarder.

L'un et l'autre excès choque; et tout homme bien sage Doit faire des habits ainsi que du langage,
N'y rien trop affecter, et, sans empressement,
Suivre ce que l'usage y fait de changement.

Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode
De ceux qu'on voit toujours enchérir sur la mode,
Et qui, dans ces excès dont ils sont amoureux,
Seroient fâchés qu'un autre eût été plus loin qu'eux:
Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde,
De fuir obstinément ce que suit tout le monde,
Et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous,
Que du sage parti se voir seul contre tous.

#### SGANARELLE.

Cela sent son vieillard qui, pour en faire accroire, Cache ses cheveux blancs d'une perruque noire.

#### ARISTE.

C'est un étrange fait du soin que vous prenez A me venir toujours jeter mon âge au nez, Et qu'il faille qu'en moi sans cesse je vous voie Blâmer l'ajustement aussi bien que la joie: Commesi, condamnée à ne plus rien chérir, La vieillesse devoit ne songer qu'à mourir, Et d'assez de laideur n'est pas accompagnée, Sans se tenir encor malpropre et rechignée.

#### SGANARELLE.

Quoi qu'il en soit, je suis attaché fortement A ne démordre point de mon habillement. Je veux une coiffure, en dépit de la mode, Sous qui toute ma tête ait un abri commode; Un bon pourpoint bien long, et fermé comme il faut, Qui, pour bien digérer, tienne l'estomac chaud; Un haut-de-chausse fait justement pour ma cuisse; Dessouliers où mes pieds ne soient point au supplice, Ainsi qu'en ont usé sagement nos aïeux: Et qui me trouve mal n'a qu'à fermer les yeux.

### SCÈNE II.

ISABELLE, LÉONOR, LISETTE, ARISTE ET SGANARELLE, parlant bas ensemble sur le devant du théâtre, sans être aperçus.

LÉONOR, à Isabelle.

Je me charge de tout, en cas que l'on vous gronde. LISETTE, à Isabelle.

Toujours dans une chambre à ne point voir le monde!

Il est ainsi bâti.

LÉONOR.

Je vous en plains, masœur. LISETTE, à Léonor.

Bien vous prend que son frère ait tout une autre humeur, Madame; et le destin vous fut bien favorable En vous faisant tomber aux mains du raisonnable.

ISABELLE.

C'est un miracle encor qu'il ne m'ait aujourd'hui Enfermée à la clef, ou menée avec lui. ACTE 1, SCÈNE II.

LISETTE.

Ma foi, je l'enverrois au diable avec sa fraise, Et...

SGANARELLE, heurté par Lisette. Où donc allez-vous, qu'il ne vous en déplaise?

Nous ne savons encore, et je pressois ma sœur De venir du beau temps respirer la douceur : Mais...

SGANARELLE, à Léonor.

Pour vous, vous pouvez aller où bon vous semble; (Montrant Lisette.)

Vous n'avez qu'à courir, vous voilà deux ensemble.
(A Isabelle.)

Mais vous, je vous défends, s'il vous plaît, de sortir.

ARISTE.

Ah!laissez-les, mon frère, aller se divertir.

SGANARELLE.

Je suis votre valet, mon frère.

ARISTE.

La jeunesse

Veut...

SGANARELLE.

La jeunesse est sotte, et parfois la vieillesse.

Croyez-vous qu'elle est mal d'être avec Léonor?

Non pas; mais avec moi je la crois mieux encor.

Mais...

#### SGANARELLE.

Mais ses actions de moi doivent dépendre, Et je sais l'intérêt ensin que j'y dois prendre.

#### ARISTE.

A celle de sa sœur ai-je un moindre intérêt?

#### SGANARELLE.

Mon dieu! chacun raisonne et fait comme illuiplaît. Elles sont sans parens, et notre ami leur père Nous commit leur conduite à son heure dernière; Et nous chargeant tous deux, ou de les épouser, Ou, sur notre refus, un jour d'en disposer, Sur elles, par contrat, nous sut dès leur enfance Et de père et d'époux donner pleine puissance. D'élever celle-là vous prîtes le souci, Et moi je me chargeai du soin de celle-ci: Selon vos volontés vous gouvernez la vôtre; Laissez-moi, je vous prie, à mon grérégir l'autre.

#### ARISTE.

Il me semble...

#### SGANARELLE.

Il me semble, et je le dis tout haut, Que sur un tel sujet c'est parler comme il faut. Vous souffrez que la vôtre aille leste et pimpante, Je le veux bien; qu'elle ait et laquais et suivante, J'y consens; qu'elle coure, aime l'oisiveté, Et soit des damoiseaux flairée en liberté, J'en suis fort satisfait: mais j'entends que la mienne Vive à ma fantaisie, et non pas à la sienne; Que d'une serge honnête elle ait son vêtement, Et ne porte le noir qu'aux bons jours seulement; Qu'enfermée au logis, en personne bien sage, Elle s'applique toute aux choses du ménage, A recoudre mon linge aux heures de loisir, Ou bien à tricoter quelques bas par plaisir; Qu'aux discours des muguets elle ferme l'oreille, Et ne sorte jamais sans aveir qui la veille. Ensin, la chair est soible, et j'entends tous les bruits. Je ne veux point porter des cornes, si je puis; Et comme à m'épouser sa fortune l'appelle, Je prétends, corps pour corps, pouv oir répondre d'elle.

ISABELLE,

Vous n'avez pas sujet, que je crois...

SGANAREL LE.

Taisez-vous.

Je vous apprendrai bien s'il faut sortir sans nous. Léonor.

Quoi donc! Monsieur ...

SGANARELLE.

Mon dieu! Madame, sans langage;

Je ne vous parle pas, car vous êtes trop sage.

LÉONOR.

Voyez-vous Isabelle avec nous à regret?

S G A N A R E L L E.

Oui; vous me la gâtez, puisqu'il faut parler net. Vos visites ici ne font que me déplaire; Et vous m'obligerez de ne nous en plus faire.

LÉONOR.

Voulez-vous que mon cœur vous parle net aussi? J'ignore de quel œil elle voit tout ceci: Mais je sais ce qu'en moi feroit la désiance: Et quoiqu'un même sang nous ait donné naissance, Nous sommes bien peu sœurs, s'il faut que chaque jou. Vos manières d'agir lui donnent de l'amour.

#### LISETTE.

En effet, tous ces soins sont des choses infâmes: Sommes-nous chezles Turcs, pour renfermer les femm Car on dit qu'on les tient esclaves en ce lieu, Et que c'est pour cela qu'ils sont maudits de Dieu. Notre honneur est, Monsieur, bien sujet à foiblesse, S'il faut qu'il ait besoin qu'on le garde sans cesse. Pensez-vous, après tout, que ces précautions Servent de quelque obstacle à nos intentions? Et quand nous nous mettons quelque chose à la tête Que l'homme le plus fin ne soit pas une bête? Toutes ces gardes-là sont visions de fous; Le plus sûr est, ma foi, de se fier en nous : Qui nous gêne se met en un péril extrême, Et toujours notre honneur veut se garder lui-même C'est nous inspirer presque un désir de pécher, Que montrer tant de soins de nous en empêcher; Et si par un mari je me voyois contrainte, J'aurois fort grande pente à confirmer sa crainte. SCANARELLE, à Ariste.

Voilà, beau précepteur, votre éducation. Et vous souffrez cela sans nulle émotion?

#### ARISTE.

Mon frère, son discours ne doit que faire rire: Elle a quelque raison en ce qu'elle veut dire, Leur sexe aime à jouir d'un peu de liberté: On le retient fort mal par tant d'austérité; Et les soins défians, les verrous et les grilles, Ne font pas la vertu des femmes ni des filles: C'est l'honneur qui les doit tenir dans le devoir, Non la sévérité que nous leur faisons voir.
C'est une étrange chose, à vous parler sans feinte, Qu'une femme qui n'est sage que par contrainte.
En vain sur tous ses pas nous prétendons régner, Je trouve que le cœur est ce qu'il faut gagner; Et je ne tiendrois, moi, quelque soin qu'on se donne, Mon honneur guère sûr aux mains d'une personne A qui, dans les désirs qui pourroient l'assaillir, ll ne manqueroit rien qu'un moyen de faillir.

#### SGANARELLE.

Chansons que tout cela.

#### ARISTE.

Soit; mais je tiens sans cesse Qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse, Reprendre ses défauts avec grande douceur, Et du nom de vertu ne point lui faire peur. Mes soins pour Léonor ont suivi ces maximes; Des moindres libertés je n'ai point fait des crimes; A ses jeunes désirs j'ai toujours consenti, Et je ne m'en suis point, grâce au ciel, repenti. J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies, Les divertissemens, les bals, les comédies: Ce sont choses, pour moi, que je tiens de tout temps Fort propres à former l'esprit des jeunes gens; Et l'école du monde en l'air dont il faut vivre Instruit mieux, à mon gré, que ne fait aucun livre. Elle aime à dépenser en habits, linge et nœuds : Que voulez-vous? je tâche à contenter ses vœux; Et ce sont des plaisirs qu'on peut dans nos familles, Lorsque l'on a du bien, permettre aux jeunes silles. Un ordre paternel l'oblige à m'épouser;
Mais mon dessein n'est pas de la tyranniser.
Je sais bien que nos ans ne se rapportent guère,
Et je laisse à son choix liberté tout entière.
Si quatre mille écus de rente bien venans,
Une grande tendresse et des soins complaisans,
Peuvent, à son avis, pour un tel mariage,
Réparer entre nous l'inégalité d'âge,
Elle peut m'épouser; sinon, choisir ailleurs.
Je consens que sans moi ses destins soient meilleurs;
Et j'aime mieux la voir sous un autre hyménée,
Que si contre son gré sa main m'étoit donnée.

SGANARELLE.

Hé! qu'ilest doucereux! c'est tout sucre et tout miel!

Enfin, c'est mon humeur, et j'en rends grâce au ciel. Je ne suivrai jamais ces maximes sévères Qui font que les enfans comptent les jours des pères.

SGANARELLE.

Mais ce qu'en la jeunesse on prend de liberté Ne se retranche pas avec facilité; Et tous ces sentimens suivront mal votre envie, Quand il faudra changer sa manière de vie.

ARISTE.

Et pourquoi la changer?

SGANARELLE.

Pourquoi?

ARISTE.

Oui.

SGANARELLE.

Je ne sai.

ABISTE.

Y voit-on quelque chose où l'honneur soit blessé?

SGANARELLE.

Quoi! si vous l'épousez, elle pourra prétendre Les mêmes libertés que fille on lui voit prendre?

ABISTE.

Pourquoi non?

SGANARELLE.

Vos désirs lui seront complaisans Jusques à lui laisser et mouches et rubans?

ARISTE.

Sans doute.

SGANABELLE.

A lui souffrir, en cervelle troublée, De courir tous les bals et les lieux d'assemblée?

ARISTE.

Qui vraiment.

SGANARELLE.

Et chez vous iront les damoiseaux?

ARISTE.

Et quoi donc?

SGANARELLE.

Qui joueront, donneront des cadeaux?

ABISTE.

D'accord.

SGANARELLE.

Et votre femme entendra les fleurettes?

ARISTE.

Fort bien.

SGANARELLE.

Et vous verrez ces visites muguettes

22 L'ÉCOLE DES MARIS. D'un œil à témoigner de n'en être point soul?

Cela s'entend.

ARISTE.
SGANARELLE.

Allez, vous êtes un vieux fou. (A Isabelle.)

Rentrez pour n'ouïr point cette pratique infâme.

## SCÈNE III.

### SGANARELLE, ARISTE, LÉONOR, LISETTE.

#### ARISTE.

Je veux m'abandonner à la foi de ma femme , Et prétends toujours vivre ainsi que j'ai vécu.

### SGANARELLE.

Que j'aurai de plaisir quand il sera cocu!

#### ARISTE.

J'ignore pour quel sort mon astre m'a fait naître: Mais je sais que pour vous, si vous manquez de l'être, On ne vous en doit point imputer le défaut; Car vos soins pour cela font bien tout ce qu'il faut.

#### SGANARELLE.

Riez donc, beau rieur. Oh! que cela doit plaire De voir un goguenard presque sexagénaire!

### LÉONOR.

Du sort dont vous parlez je le garantis, moi, S'il faut que par l'hymen il reçoive ma foi;i Il s'en peut assurer: mais sachez que mon ame Ne répondroit de rien si j'étois votre femme.

#### LISETTE.

C'est conscience à ceux qui s'assurent en nous; Mais c'est pain bénit, certe, à des gens comme vous.

#### SGANARELLE.

Allez, langue maudite et des plus mal apprises.

#### ARISTE.

Vous vous êtes, mon frère, attiré ces sottises. Adieu. Changez d'humeur, et soyez averti Que renfermer sa femme est un mauvais parti. Je suis votre valet.

#### SGANARELLE.

Je ne suis pas le vôtre.

## SCÈNE IV.

#### SGANARELLE.

On! que les voilà bien tous formés l'un pour l'autre! Quelle belle famille! un vieillard insensé Qui fait le dameret dans un corps tout cassé! Une fille maîtresse et coquette suprême! Des valets impudens! Non, la sagesse même N'en viendroit pas à bout, perdroit sens et raison A vouloir corriger une telle maison. Isabelle pourroit perdre dans ses hantises Les semences d'honneur qu'avec nous elle a prises; Et, pour l'en empêcher, dans peu nous prétendons Lui faire aller revoir nos choux et nos dindons.

## SCÈNE V.

## SGANARELLE, VALÈRE, ERGASTE.

VALÈRE, dans le fond du théâtre. Ergaste, le voilà, cet Argus que j'abhorre, Le sévère tuteur de celle que j'adore.

SGANARELLE, se croyant seul.

N'est-ce pas quelque chose enfin de surprenant,
Que la corruption des mœurs de maintenant?

Je voudrois l'acoster, s'il est en ma puissance, Et tâcher de lier avec lui connoissance.

s GANARELLE, se croyant seul.
Au lieu de voir régner cette sévérité
Qui composoit si bien l'ancienne honnèteté,
La jeunesse en ces lieux, libertine, absolue,
Ne prend....

(Valère salue Sganarelle de loin.)

### VALÈRE.

Il ne voit pas que c'est lui qu'on salue.

#### ERGASTE.

Son mauvais œil peut-être est de ce côté-ci. Passons du côté droit.

SGANARELLE, se croyant seul.

Il faut sortir d'ici.

Le séjour de la ville en moi ne peut produire Que des....

> VALÈRE, en s'approchant peu à peu. Il faut chez lui tâcher de m'introduire.

SGANARELLE, entendant quelque bruit.

Hé!... j'ai cru qu'on parloit.

(Se croyant seul.)

Aux champs, grâces aux cieux,

Les sottises du temps ne blessent point mes yeux.

ERGASTE, à Valère.

Abordez-le.

SGANARELLE, entendant encore du bruit.

Plaît-il?

( N'entendant plus rien.)

Les oreilles me cornent.

(Se croyant seul.)

Là, tous les passe-temps de nos filles se bornent...
(Il aperçoit Valère qui le salue.)

Est-ce à nous?

ERGASTE, à Valère.
Approchez.

SGANARELLE, sans prendre garde à Valère. Là, nul godelureau

(Valère le salue encore.)

Ne vient...Que diable...?

( Il se retourne, et voit Ergaste qui le salue de l'autre côté.)

Encor! que de coups de chapeau!

Monsieur, un tel abord vous interrompt peut-être?

Cela se peut.

VALÈRE.

Mais quoi! l'honneur de vous connoître

L'ÉCOLE DES MARIS.

M'est un si grand bonheur, m'est un si doux plaisir, Que de vous saluer j'avois un grand désir.

SGANARELLE.

Soit.

26

VALÈRE.

Et de vous venir, mais sans nul artifice, Assurer que je suis tout à votre service.

SGANARELLE.

Je le crois.

VALÈRE.

J'ai le bien d'être de vos voisins, Et j'en dois rendre grâce à mes heureux destins.

SGANARELLE.

C'est bien fait.

VALÈRE.

Mais, Monsieur, savez-vous les nouvelles Que l'on dit à la cour, et qu'ontient pour fidèles?

Que m'importe?

VALÈRE.

Il est vrai; mais pour les nouveautés On peut avoir parfois des curiosités. Vous irez voir, Monsieur, cette magnificence Que de notre dauphin prépare la naissance?

SGANARELLE.

Sije veux.

VALÈRE.

Avouons que Paris nous fait part
De cent plaisirs charmans qu'on n'a point autre part.
Les provinces, auprès, sont des lieux solitaires.
A quoi donc passez-vous le temps?

S G ANARELLE.

A mes affaires.

VALÈRE.

L'esprit veut du relâche, et succombe parfois Par trop d'attachement aux sérieux emplois. Que faites-vous les soirs avant qu'on se retire?

SGANARELLE.

Ce qui me plaît.

VALÈRE.

Sans doute: on ne peut pas mieux dire; Cette réponse est juste, et le bon sens paroît A ne vouloir jamais faire que ce qui plaît. Si je ne vous croyois l'ame trop occupée,` J'irois parfois chez vous passer l'après-soupée.

SGANARELLE.

Serviteur.

## SCÈNE VI.

VALÈRE, ERGASTE.

VALÈRE.

Que dis-tu de ce bizarre fou?

ERGASTE.

Il a le repart brusque, et l'accueil loup-garou.

VALÈRE.

Ah! j'enrage!

ERGASTE.

Et de quoi?

VALÈRE.

De quoi? C'est que j'enrage De voir celle que j'aime au pouvoir d'un sauvage, 28 L'ÉCOLE DES MARIS. D'un dragon surveillant, dont la sévérité Ne lui laisse jouir d'aucune liberté.

#### ERGASTE.

C'est ce qui fait pour vous; et sur ces conséquences Votre amour doit fonder de grandes espérances. Apprenez, pour avoir votre esprit affermi, Qu'une femme qu'on garde est gagnée à demi, Et que les noirs chagrins des maris ou des pères Ont toujours du galant avancé les affaires. Je coquette fort peu, c'est mon moindre talent, Et de profession je ne suis point galant; Mais j'en ai servi vingt de ces chercheurs de proie, Qui disoient fort souvent que leur plus grande joie, Etoit de rencontrer de ces maris fâcheux Qui jamais sans gronder ne reviennent chez eux, De ces brutaux fieffés qui, sans raison ni suite, De leurs femmes en tout contrôlent la conduite, Et, du nom de maris fièrement se parants, Leur rompent en visière aux yeux des soupirans. On en sait, disent-ils, prendre ses avantages; Et l'aigreur de la dame, à ces sortes d'outrages Dont la plaint doucement le complaisant témoin, Est un champ à pousser les choses assez loin. En un mot, ce vous est une attente assez belle Que la sévérité du tuteur d'Isabelle.

#### VALÈRE.

Mais depuis quatre mois que je l'aime ardemment, Je n'ai pour lui parler pu trouver un moment.

#### ERGASTE.

L'amour rend inventif; mais vous ne l'êtes guère: Et si j'avois été...

VALÈRE.

VALÈRE.

Mais qu'aurois-tu pu faire, Puisque sans ce brutal on ne la voit jamais, Et qu'il n'est là dedans servantes ni valets Dont, par l'appât flatteur de quelque récompense, Je puisse pour mes feux ménager l'assistance?

ERGASTE.

Elle ne sait donc pas encor que vous l'aimez? VALÈRE.

C'est un point dont mes vœux ne sont pas informés. Partout où ce farouche a conduit cette belle, Elle m'a toujours vu comme une ombre auprès d'elle; Et mes regards aux siens ont tâché chaque jour De pouvoir expliquer l'excès de mon amour. Mes yeux ontfort parlé: mais qui me peut apprendre Si leur langage enfin a pu se faire entendre?

ERGASTE.

Ce langage, il est vrai, peut être obscur par fois, S'il n'a pour truchement l'écriture ou la voix.

VALÈBE.

Que faire pour sortir de cette peine extrême. Et savoir si la belle a connu que je l'aime? Dis-m'en quelque moyen.

ERGASTE.

C'est ce qu'il faut trouver. Entrons un peu chez vous, afin d'y mieux rêver.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

# SGANARELLE, ISABELLE.

#### SGANARELLE.

Va, je sais la maison, et connois la personne Aux marques seulement que ta bouche me donne.

ISABELLE, à part.

O ciel, sois-moi propice, et seconde en ce jour Le stratagême adroit d'un innocent amour!

SGANARELLE.

Dis-tu pas qu'on t'a dit qu'il s'appelle Valère.

Oui.

#### SGANARELLE.

Va, sois en repos, rentre, et me laisse faire; Je vais parler sur l'heure à ce jeune étourdi.

ISABELLE, en s'en allant.

Je fais, pour une fille, un projet bien hardi: Mais l'injuste rigueur dont envers moi l'on use Dans tout esprit bien fait me servira d'excuse.

# SCÈNE II.

# SGANARELLE.

(Il frappe à sa porte, croyant que c'est celle de Valère.)

Ne perdons point de temps; c'est ici. Qui va là? Bon! je rêve. Holà! dis-je, holà! quelqu'un, holà! Je ne m'étonne pas, après cette lumière, S'il y venoit tantôt de si douce manière. Mais je veux me hâter, et de son fol espoir...

# SCÈNE III.

# SGANARELLE, VALÈRE, ERGASTE.

SGANABELLE, à Ergaste qui est sorti brusquement.

Peste soit du gros bœuf, qui, pour me faire choir,

Se vient devant mes pas planter comme une perche.

VALÈBE.

Monsieur , j'ai du regret ...

SGANARELLE.

Ah! c'est vous que je cherche.

Moi, Monsieur?

SGANARELLE.

Vous. Valère est-il pas votre nom?

Oui.

SGANARELLE.

Je viens vous parler, si vous le trouvez bon.

Puis-je être assez heureux pour vous rendre service?

SGANARELLE.

Non. Mais je prétends, moi, vous rendre un bon office; Et c'est ce qui chez vous prend droit de m'amener.

VALÈRE.

Chez moi, Monsieur?

SGANARELLE.

Chez vous. Faut-il tants'étonner?

VALÈRE.

J'en ai bien du sujet; et mon ame ravie De l'honneur...

SGANARELLE.

Laissons là cet honneur, je vous prie.

Voulez-vous pas entrer?

SGANARELLE.

Il n'en est pas besoin.

VALÈRE.

Monsieur, de grâce!

S G A N A R E L L E.

Non, je n'irai pas plus loin.

VALÈRE.

Tant que vous serez là, je ne puis vous entendre.

SGANARELLE.

Moi, je n'en veux bouger.

VALÈRE.

Hé bien! il faut se rendre.

Vite, puisque Monsieur à cela se résout, Donnez un siège ici.

SGANARELLE.

Je veux parler debout.

ACTE II, SCÈNE III.

VALÈRE.

Vous souffrir de la sorte?

SGANARELLE.

Ah! contrainte effroyable!

VALÈRE.

Cette incivilité seroit trop condamnable.

SGANARELLE.

C'en est une que rien ne sauroit égaler De n'ouïr pas les gons qui veulent nous parler.

VALÈRE.

Je vous obéis donc.

SGANARELLE.

Vous ne sauriez mieux faire.

(Ils font de grandes cérémonies pour se couvrir.)
Tant de cérémonie est fort peu nécessaire.
Voulez-vous m'écouter?

VALÈRE.

Sans doute, et de grand cœur.

SGANARELLE.

Savez-vous, dites-moi, que je suis le tuteur D'une fille assez jeune et passablement belle, Qui loge en ce quartier, et qu'on nomme Isabelle?

VALÈRE.

Oui.

#### SGANARELLE.

Si vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Mais savez-vous aussi, lui trouvant des appas, Qu'autrement qu'en tuteur sa personne me touche. Et qu'elle est destinée à l'honneur de ma couche.

VALÈRE.

Non.

L'ÉCOLE DES MARIS.

SGANARELLE.

Je vous l'apprends donc, et qu'il est à propos Que vos seux, s'il vous plaît, la laissent en repos.

Qui? moi, Monsieur?

SGANARELLE.

Oui, vous. Mettons bas toute feinte.

Qui vous a dit que j'ai pour elle l'ame atteinte?

Des gens à qui l'on peut donner quelque crédit.

Mais encore?

SGANARELLE.

Elle-même.

VALÈRE.

Elle?

SGANARELLE.

Elle. Est-ce assez dit?
Comme une fille honnête, et qui m'aime d'enfance,
Elle vient de m'en faire entière confidence,
Et, de plus, m'a chargé de vous donner avis
Que, depuis que par vous tous ses pas sont suivis,
Son cœur, qu'avec excès votre poursuite outrage,

Son cœur, qu'avec excès votre poursuite outs N'a que trop de vos yeux entendu le langage; Que vos secrets désirs lui sont assez connus, Et que c'est vous donner des soucis superflus De vouloir davantage expliquer une flamme Qui choque l'amitié que me garde son ame.

VALÈRE.

C'est elle, dites-vous, qui de sa part vous fait...

# ACTE II, SCÈNE III. SGANARELLE.

Oui, vous venir donner cet avis franc et net;
Et qu'ayant vu l'ardeur dont votre ame est blessée,
Elle vous eût plus tôt fait savoir sa pensée,
Si son cœur avoit eu, dans son émotion,
A qui pouvoir donner cette commission;
Mais qu'enfin la douleur d'une contrainte extrême
L'a réduite à vouloir se servir de moi-même,
Pour vous rendre averti, comme je vous ai dit,
Qu'à tout autre que moi son cœur est interdit,
Que vous avez assez joué de la prunelle,
Et que si vous avez tant soit peu de cervelle,
Vous prendrez d'autres soins. Adieu, jus qu'au revoir.
Voilà ce que j'avois à vous faire savoir.

VALÈRE, bas.

Ergaste, que dis-tu d'une telle aventure? SGANARELLE, bas, à part.

Le voilà bien surpris!

ERGASTE, bas, à Valère.

Selon ma conjecture,
Je tiens qu'elle n'a rien de déplaisant pour vous,
Qu'un mystère assez fin est caché là-dessous,
Et qu'enfin cet avis n'est pas d'une personne
Qui veuille voir cesser l'amour qu'elle vous donne.

SGANARELLE, à part.

Il en tient comme il faut.

VALÈRE, bas, à Ergaste.
Tu crois mystérieux...

ERGASTE, bas.

Oui, mais il nous observe, ôtons-nous de ses yeux.

# SCÈNE IV.

# SGANARELLE.

Que sa confusion paroît sur son visage!
Il ne s'attendoit pas, sans doute, à ce message.
Appelons Isabelle: elle montre le fruit
Que l'éducation dans une ame produit;
La vertu fait ses soins, et son cœur s'y consomme
Jusques à s'offenser des seuls regards d'un homme.

# SCÈNE V.

# SGANARELLE, ISABELLE.

J'AI peur que mon amant, plein de sa passion, N'ait pas de mon avis compris l'intention; Et j'en veux, dans les fers où je suis prisonnière, Hasarder un qui parle avec plus de lumière.

SGANARELLE.

Me voilà de retour.

ISABELLE.

Hé bien?

SGANARELLE.

Un plein effet
A suivi tes discours, et ton homme a son fait.
Il me vouloit nier que son cœur fût malade:
Mais lorsque de ta part j'ai marqué l'ambassade,
Il est resté d'abord et muet et confus;
Et je ne pense pas qu'il y revienne plus.

# ACTE II, SCÈNE V.

#### ISABELLE.

Ah! que me dites-vous? j'ai bien peur du contraire, Et qu'il ne nous prépare encor plus d'une affaire.

SGANARELLE.

Et sur quoi fondes-ta cette peur que tu dis?

#### ISABELLE.

Vous n'avez pas été plus tôt hors du logis, Qu'ayant, pour prendre l'air, la tête à ma fenêtre, J'ai vu dans ce détour un jeune homme paroître, Qui d'abord, de la part de cet impertinent, Est venu me donner un bonjour surprenant, Et m'a, droit dans ma chambre, une boîte jetée, Qui renferme une lettre en poulet cachetée. J'ai voulu sans tarder lui rejeter le tout; Mais ses pas de la rue avoient gagné le hout, Et je m'en sens le cœur tout gros de fâcherie.

SGANARELLE.

Voyez un peu la ruse et la friponnerie!

### ISABELLE.

Il est de mon devoir de faire promptement Reporter boîte et lettre à ce maudit amant; Et j'aurois pour cela besoin d'une personne... Car d'oser à yous-même...

### SGANARELLE.

Au contraire, mignonne, C'est me faire mieux voir ton amour et ta foi; Et mon cœur avec joie accepte cet emploi: Tu m'oblige par là plus que je ne puis dire.

ISABELLE.

Tenez donc.

L'ÉCOLE DES MARIS.

SGANARELLE.

Bon. Voyons ce qu'il a pu t'écrire.

ISABELLE.

Ah! ciel! gardez-vous bien de l'ouvrir...

SGANARE LE.

Et pourquoi?

#### ISABELLE.

Lui voulez-vous donner à croire que c'est moi? Une fille d'honneur doit toujours se défendre De lire les billets qu'un homme lui fait rendre. La curiosité qu'on fait lors éclater Marque un secret plaisir de s'en ouïr conter; Et je trouve à propos que, toute cachetée, Cette lettre lui soit promptement reportée, Afin que d'autant mieux il connoisse aujourd'hui Le mépris éclatant que mon cœur fait de lui, Que ses feux désormais perdent toute espérance, Et n'entreprennent plus pareille extravagance.

### SGANARELLE.

Certes, elle a raison lorsqu'elle parle ainsi. Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi; Je vois que mes leçons ont germé dans ton ame; Et tu te montres digne enfin d'être ma femme.

## ISABELLE.

Je ne veux pas pourtant gêner votre désir La lettreest dans vos mains, et vous pouvez l'ouvrir.

# SGANARELLE.

Non, je n'ai garde; hélas! tes raisonssont trop bonnes; Et je vais m'acquitter du soin que tu me donnes, A quatre pas de là dire ensuite deux mots, Et revenir ici te remettre en repos.

# SCÈNE VI.

Dans quel ravissement est-ce que mon cœur nage, Lorsque je vois en elle une fille si sage! C'est un trésor d'honneur que j'ai dans ma maison. Prendre un regard d'amour pour une trahison! Recevoir un poulet comme une injure extrême, Et le faire au galant reporter par moi-même! Je voudrois bien savoir, en voyant tout ceci, Si celle de mon frère en useroit ainsi. Ma foi, les filles sont ce que l'on les fait être. Holà.

(Il frappe à la porte de Valère.)

# SCÈNE VII.

SGANARELLE, ERGASTE.

Qu'est-ce?

ERGASTE.

Tenez, dites à votre maître Qu'il ne s'ingère pas d'oser écrire encor Des lettres qu'il envoie avec des boîtes d'or, Et qu'Isabelle en est puissamment irritée. Voyez, on ne l'a pas au moins décachetée, Il connoîtra l'état que l'on fait de ses feux, Et quel heureux succès il doit espérer d'eux.

# SCÈNE VIII. VALÈRE, ERGASTE.

# VALÈRE.

Que vient de te donner cette farouche bête?

Cette lettre, Monsieur, qu'avecque cette boîte On prétend qu'ait reçue Isabelle de vous, Et dont elle est, dit-il, en un fort grand courroux. C'est sans vouloir l'ouvrir qu'elle vous l'a fait rendre. Lisez vîte, et voyons si je me puis méprendre.

# VALÈRE, lit.

« Cette lettre vous surprendra sans doute; et » l'on peut trouver bien hardi pour moi, et le » dessein de vous l'écrire, et la manière de vous » la faire tenir; mais je me vois dans un état à ne » plus garder de mesure. La juste horreur d'un » mariage dont je suis menacée dans six jours me » fait hasarder toutes choses; et, dans la résolu-» tion de m'en affranchir par quelque voie que ce » soit, j'ai cru que je devois plutôt vous choisir » que le désespoir. Ne croyez pas pourtant que » vous soyez redevable de tout à ma mauvaise » destinée: ce n'est pas la contrainte où je me » trouve qui a fait naître les sentimens que j'ai » pour vous; mais c'est elle qui en précipite le » témoignage, et qui me fait passer sur des for-» malités où la bienséance du sexe oblige. Il ne » tiendra qu'à vous que je sois à vous bientôt; et » j'attends seulement que vous m'ayez marqué les

» iutentions de votre amour pour vous faire savoir » la résolution que j'ai prise: mais surtout songez » que le temps presse, et que deux cœurs qui » s'aiment doivent s'entendre à demi-mot. »

#### ERGASTE.

Hé bien! Monsieur, le tour est-il original? Pour une jeune fille elle n'en sait pas mal. De ces ruses d'amour la croiroit-on capable?

# VALÈRE.

Ah! je la trouve-là tout à fait adorable. Ce trait de son esprit et de son amitié Accroît pour elle encor mon amour de moitié, Et joint aux sentimens que sa beauté m'inspire...

#### ERGASTE.

La dupe vient: songez à ce qu'il vous faut dire.

# SCÈNE IX.

# SGANARELLE, VALÈRE, ERGASTE.

O TROIS et quatre fois béni soit cet édit
Par qui des vêtemens le luxe est interdit!
Les peines des maris ne seront plus si grandes,
Et les femmes auront un frein à leurs demandes.
Oh! que je sais au roi bon gré de ces décris!
Et que, pour le repos de ces mêmes maris,
Je voudrois bien qu'on fit de la coquetterie
Comme de la guipure et de la broderie!
J'ai voulu l'acheter l'édit expressément
Afin que d'Isabelle il soit lu hautement;

42 L'ÉCOLE DES MARIS. Et ce sera tantôt, n'étant plus occupée, Le divertissement de notre après-soupée.

(Apercevant Valère.)

Envoierez-vous encor, Monsieur aux blonds cheveux, Avec des boîtes d'or des billets amoureux?
Vous pensiez bien trouver quelque jeune coquette, Friande de l'intrigue et tendre à la fleurette:
Vous voyez de quel air on reçoit vos joyaux.
Croyez-moi, c'est tirer votre poudre aux moineaux: Elle est sage, elle m'aime, et votre amour l'outrage.
Prenez visée ailleurs, et troussez-moi bagage.

# VALÈRE.

Oui, oui, votre mérite, à qui chacun se rend, Est à mes vœux, Monsieur, un obstacle trop grand; Et c'est folie à moi, dans mon ardeur fidèle, De prétendre avec vous à l'amour d'Isabelle.

SGANARELLE.

Il est vrai, c'est folie.

VALÈRE.

Aussi n'aurois-je pas Abandonné mon cœur à suivre ses appas, Si j'avois pu prévoir que ce cœur misérable Dût trouver un rival comme vous redoutable.

SGANARELLE.

Je le crois.

VALÈRE.

Je n'ai garde à présent d'espérer: Je vous cède, Monsieur; et c'est sans murmurer.

SGANARELLE.

Vous faites bien.

## VALÈRE.

Le droit de la sorte l'ordonne; Et de tant de vertus brille votre personne, Que j'aurois tort de voir d'un regard de courroux Les tendres sentimens qu'Isabelle a pour vous.

SGANARELLE.

Cela s'entend.

VALÈRE.

Oui, oui, je vous quitte la place.
Mais je vous prie au moins, et c'est la seule grâce,
Monsieur, que vous demande un misérable amant
Dont vous seul aujourd'hui causez tout le tourment;
Je vous conjure donc d'assurer Isabelle,
Que, si depuis trois mois mon cœur brûle pour elle,
Cet amour est sans tache, et n'a jamais pensé
A rien dont son honneur ait lieu d'être offensé.

SGANARELLE.

Oui.

### VALÈRE.

Que ne dépendant que du choix de moname, Tous mes desseins étoient de l'obtenir pour femme, Si les destins, en vous qui captivez son cœur, N'opposoient un obstacle à cette juste ardeur.

SGANARELLE.

Fort bien.

### VALÈRE.

Que, quoi qu'on fasse, il ne lui faut pas croire Que jamais ses appas sortent de ma mémoire; Que, quelque arrêt des cieux qu'il me faille subir, Mon sort est de l'aimer jusqu'au dernier soupir; 44 L'ÉCOLE DES MARIS. Et que, si quelque chose étouffe mes poursuites, C'est le juste respect que j'ai pour vos mérites.

SGANARELLE.

C'est parler sagement; et je vais de ce pas Lui faire ce discours qui ne la choque pas : Mais, si vous me croyez, tàchez de faire en sorte Que de votre cerveau cette passion sorte. Adieu.

ergaste, à Valère.

La dupe est bonne.

# SCÈNE X.

# SGANARELLE.

It me fait grand'pitié, Ce pauvre malheureux tout rempli d'amitié; Mais c'est un mal pour lui de s'être mis en tête De vouloir prendre un fort quise voit ma conquête. (Sganarelle heurte à sa porte.)

# SCÈNE XI.

# SGANARELLE, ISABELLE.

### SGANARELLE.

Jamais amant n'a fait tant de trouble éclater, Au poulet renvoyé sans le décacheter : Il perd toute espérance enfin, et se retire. Mais il m'a tendrement conjuré de te dire « Que du moins en t'aimant il n'a jamais pensé

- » A rien dont ton honneur ait lieu d'être offensé;
- » Et que, ne dépendant que du choix de son ame,
- » Tous ses désirs étoient de t'obtenir pour femme,

- » Si les destins, en moi qui captive ton cœur,
- » N'opposoient un obstacle à cette juste ardeur;
- » Que, quoi qu'on puisse faire, il ne te faut pas croire
- » Que jamais tes appas sortent de sa mémoire;
- » Que, quelque arrêt des cieux qui lui faille subir,
- » Son sort est de t'aimer jusqu'au dernier soupir;
- » Et que; si quelque chose étousse sa poursuite,
- » C'est le juste respect qu'il a pour mon mérite. » Ce sont ses propres mots, et, loin de le blâmer, Je le trouve honnête homme et le plains de t'aimer.

ISABELLE, bas.

Ses feux ne trompent point ma secrète croyance, Et toujours ses regards m'en ont dit l'innocence.

SGANARELLE.

Que dis-tu?

#### ISABELLE.

Qu'il m'est dur que vous plaigniez si fort Un homme que je hais à l'égal de la mort; Et que, si vous m'aimiez autant que vous le dites, Vous sentiriez l'affront que me font ses poursuites.

### SGANARELLE.

Mais il ne savoit pas tes inclinations; Et, par l'honnêteté de ses intentions, Son amour ne mérite...

#### ISABELLE.

Est-ce les avoir bonnes, Dites-moi, de vouloir enlever des personnes? Est-ce être homme d'honneur de former des desseins Pour m'épouser de force en m'ôtant de vos mains? Comme si j'étois fille à supporter la vie Après qu'on m'auroit fait une telle infamic. L'ÉCOLE DES MARIS.

SGANARELLE.

Comment?

ISABELLE.

Oui, oui; j'ai su que ce traître d'amant Parle de m'obtenir par un enlèvement; Et j'ignore, pour moi, les pratiques secrètes Qui l'ont instruit sitôt du dessein que vous faites De me donner la main dans huit jours au plus tard, Puisque ce n'est que d'hier que vous m'en fites part. Mais il veut prévenir, dit-on, cette journée Qui doit à votre sort unir ma destinée.

SGANARELLE.

Voilà qui ne vaut rien.

ISABELLE.

Oh que pardonnez-moi! C'est un fort honnête homme, et qui ne sent pour moi..

SGANARELLE.

Il a tort; et ceci passe la raillerie.

ISABELLE.

Allez, votre douceur entretient sa folie;
S'il vous eût vu tantôt lui parler vertement,
Il craindroit vos transports et mon ressentiment:
Car c'est encor depuis sa lettre méprisée
Qu'il a dit ce dessein qui m'a scandalisée;
Et son amour conserve, ainsi que je l'ai su,
La croyance qu'il est dans mon cœur bien reçu,
Que je fuis votre hymen, quoi que le monde en croie,
Et me verrois tirer de vos mains avec joie.

SGANARELLE.

Il est fou.

#### ISABELLE.

Devant vous il sait se déguiser; Et son intention est de vous amuser. Croyez, par ses beaux mots, que le traître vous joue. Je suis bien malheureuse, il faut que je l'avoue, Qu'avecque tous mes soins pour vivre dans l'honneur Et rebuter les vœux d'un lâche suborneur, Il faille être exposée aux fâcheuses surprises De voir faire sur moi d'infâmes entreprises!

#### SGANARELLE.

Va, ne redoute rien.

### ISABELLE.

Pour moi, je vous le di, Si vous n'éclatez fort contre un trait si hardi, Et ne trouvez bientôt moyen de me défaire Des persécutions d'un pareil téméraire, J'abandonnerai tout, et renonce à l'ennui De souffrir les affronts que je reçois de lui.

#### SGANARELLE.

Ne t'afflige point tant; va, ma petite femme, Je·m'en vais le trouver, et lui chanter sa gamme.

#### ISABELLE.

Dites-lui bien au moins qu'il le nieroit en vain, Que c'est de bonne part qu'on m'a dit son dessein; Et qu'après cet avis, quoi qu'il puisse entreprendre, J'ose le défier de me pouvoir surprendre; Enfin que, sans plus perdre et soupirs et momens, Il doit savoir pour vous quels sont mes sentimens, Et que, si d'un malheur il ne veut être cause, Il ne se fasse pas deux fois dire une chose. Je dirai ce qu'il faut.

48

ISABELLE.

Mais tout cela d'un ton

Qui marque que mon cœur lui parle tout de bon.

Va, je n'oublierai rien, je t'en donne assurance.

ISABELLE.

J'attends votre retour avec impatience; Hâtez-le, s'il vous plaît, de tout votre pouvoir: Je languis quand je suis un moment sans vous voir. SGANARELLE.

Va, pouponne, mon cœur, je reviens tout à l'heure.

# SCÈNE XII.

# SGANARELLE.

Est-il une personne et plus sage et meilleure?

Ah! que je suis heureux! et que j'ai de plaisir

De trouver une femme au gré de mon désir!

Oui, voilà comme il faut que les femmes soient faites,

Et non, comme j'en sais, de ces franches coquettes

Qui s'en laissent conter, et font dans tout Paris

Montrer au bout du doigt leurs honnêtes maris.

(Il frappe à la porte de Valère.) Holà, notre galant aux belles entreprises.

# SCÈNE XIII.

SGANARELLE, VALÈRE, ERGASTE.

VALÈRE.

Monsieur, qui vous ramène en ce lieu?

### SGANARELLE.

Vos sottises.

### VAL

# Comment?

#### SGANARELLE.

Vous savez bien de quoi je veux parler.
Je vous croyois plus sage, à ne vous rien celer.
Vous venez m'amuser de vos belles paroles,
Et conserver sous main des espérances folles.
Voyez-vous, j'ai voulu doucement vous traiter;
Mais vous m'obligerez à la fin d'éclater.
N'avez-vous point de honte, étant ce que vous êtes,
De faire en votre esprit les projets que vous faites,
De prétendre enlever une fille d'honneur,
Et troubler un hymen qui fait tout son bonheur?

# VALÈRE.

Qui vous a dit, Monsieur, cette étrange nouvelle?

Ne dissimulons point, je la tiens d'Isabelle, Qui vous mande par moi, pour la dernière fois, Qu'elle vous a fait voir assez quel est son choix; Que son cœur tout à moi, d'un tel projet s'offense; Qu'elle mourroit plutôt qu'en souffrir l'insolence; Et que vous causerez de terribles éclats, Si vous ne mettez fin à tout cet embarras.

# VALÈBE.

S'il est vrai qu'elle ait dit ce que je viens d'entendre, J'avouerai que mes feux n'ont plus rien à prétendre; Par ces mots assez clairs je vois tout terminé; Et je dois révérer l'arrêt qu'elle a donné.

# L'ÉCOLE DES MARIS. SGANARELLE

Si... Vous en doutez donc, et prenez pour des feintes Tout ce que de sa part je vous ai fait de plaintes? Voulez-vous qu'elle-même elle explique son cœur? J'y consens volontiers pour vous tirer d'erreur. Suivez-moi, vous verrez s'il est rien que j'avance, Et si son jeune cœur entre nous deux balance.

( Il va frapper à sa porte.)

# SCÈNE XIV.

# SGANARELLE, ISABELLE, VALÈRE, ERGASTE.

#### ISABELLE.

Quoi! vous me l'amenez! quel est votre dessein? Prenez-vous contre moi ses intérêts en main? Et voulez-vous, charmé de ses rares mérites, M'obliger à l'aimer, et souffrir ses visites?

### SGANARELLE.

Non, ma mie, et ton cœur pour cela m'est trop cher, Mais il prend mes avis pour des contes en l'air, Croit que c'est moi qui parle et te fais par adresse, Pleine pour lui de haine, et pour moi de tendresse; Et par toi-même enfin j'ai voulu sans retour Le tirer d'une erreur qui nourrit son amour.

# ISABELLE, à Valère.

Quoi! mon ame à vos yeux ne se montre pas toute, Et de mes vœux encor vous pouvez être en doute? VALÈRE.

Oui, tout ce que Monsieur, de votre part m'a dit, Madame, a bien pouvoir de surprendre un esprit: J'ai douté, je l'avoue; et cet arrêt suprême Qui décide du sort de mon amour extrême, Doit m'être assez touchant pour ne pas s'offenser Que mon cœur par deux fois le fasse prononcer.

#### ISABELLE.

Non, non, un tel arrêt ne doit pas vous surprendre: Ce sont messentimens qu'il vous a fait entendre; Et je les tiens fondés sur assez d'équité Pour en faire éclater toute la vérité. Oui, je veux bien qu'on sache, et j'en dois être crue, Que le sort offre ici deux objets à ma vue, Qui, m'inspirant pour eux différens sentimens, De mon cœur agité font tous les mouvemens. L'un, par un juste choix où l'honneur m'intéresse, A toute mon estime et toute ma tendresse; Et l'autre, pour le prix de son affection, A toute ma colère et mon aversion. La présence de l'un m'est agréable et chère, J'en reçois dans mon ame une allégresse entière; Et l'autre, par sa vue, inspire dans mon cœur De secrets mouvemens et de haine et d'horreur. Me voir femme de l'un est toute mon envie; Et plutôt qu'être à l'autre on m'ôteroit la vie. Mais c'est assez montrer mes justes sentimens, Et trop long-temps languir dans ces rudes tourmens: Il faut que ce que j'aime, usant de diligence, Fasse à ce que je hais perdre toute espérance, Et qu'un heureux hymen affranchisse mon sort D'un supplice pour moi plus affreux que la mort. SGANABELLE.

SGANARELLE

Oui, mignonne, je songe à remplir ton attente.

IS ABELLE.

C'est l'unique moyen de me rendre contente.

SGANARELLE.

Tu le seras dans peu.

ISABELLE.

Je sais qu'il est honteux Aux filles d'expliquer si librement leurs vœux.

SGANARELLE.

Point, point.

ISABELLE.

Mais, en l'état où sont mes destinées, De telles libertés doivent m'être données; Et je puis, sans rougir, faire un aveu si doux A celui que déjà je regarde en époux.

SGANARELLE.

Oui ma pauvre fanfan, pouponne de mon ame.

ISABELLE.

Qu'il songe donc, de grâce, à me prouver sa flamme.

SGANARELLE.

Oui, tiens, baise ma main.

ISABELLE.

Que sans plus de soupirs, Il conclue un hymen qui fait tous mes désirs, Et reçoive en ce lieu la foi que je lui donne De n'écouter jamais les  $v \alpha ux$  d'autre personne.

(Elle fait semblant d'embrasser Sganarelle, et donne sa main à baiser à Valère.)

SGANARILLE.

#### SGANARELLE.

Hai! hai! mon petit nez, pauvre petit bouchon, Tu ne languiras pas long-temps, je t'en répond. Va, chut.

( A Valère. )

Vous le voyez, je ne lui fais pas dire, Ce n'est qu'après moi seul que son ame respire.

# VALÈRE.

Hé bien! Madame, hé bien! c'est s'expliquer assez : Je vois par ce discours de quoi vous me pressez ; Et je saurai dans peu vous ôter la présence De celui qui vous fait si grande violence.

#### ISABELLE.

Vous ne me sauriez faire un plus charmant plaisir; Car enfin cette vue est fâcheuse à soussir; Elle m'est odieuse; et l'horreur est si forte...

SGANARELLE.

Hé!hé!

#### ISABELLE.

Vous offensé-je en parlant de la sorte? Fais-je...

### SGANARELLE.

Mon dieu! nenni, je ne dis pas cela: Mais je plains, sans mentir, l'état où le voilà; Et c'est trop hautement que ta haine se montre.

## ISABELLE.

Je n'en puis trop montrer en pareille rencontre.

# VALÈRE.

Qui, vous serez contente; et dans trois jours vos veux. Ne verront plus l'objet qui vous est odieux.

RÉPERTOIRE. Tome XV.

L'ÉCOLE DES MARIS.

ISABELLE.

A la bonne heure. Adieu.

SGANARELLE, à Valère.

Je plains votre infortune:

Mais...

VALÈRE.

Non, vous n'entendrez de mon cœur plainte aucune Madame assurément rend justice à tous deux, Et je vais travailler à contenter ses vœux. Adieu.

SGANARELLE.

Pauvre garçon! sa douleur est extrême. Venez, embrassez-moi, c'est un autre elle-même. (Il embrasse Valère.)

SCÈNE XV.

SGANARELLE, ISABELLE.

SGAN ARELLE.

JE le tiens fort à plaindre.

ISABELLE.

Allez, il ne l'est point.

S G ANARELLE.

Au reste, ton amour me touche au dernier point, Mignonnette, et je veux qu'il ait sa récompense : C'est trop que de huit jours, pour ton impatience, Dès demainje t'épouse, et n'y veux appeler....

ISABELLE.

Dès demain?

SGANARELLE.

Par pudeur tu feins d'y reculer :

Mais je sais bien la joie où ce discours te jette, Et tu voudrois déjà que la chose fût faite.

ISABELLE.

Mais ...

SGANARELLE.

Pour ce mariage allons tout préparer.

15 A BELLE, à part.

O ciel, inspirez-moi ce qui peut le parer.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I.

# ISABELLE.

Out, le trépas cent fois me semble moins à craindre Que cet hymen fatal où l'on veut me contraindre; Et tout ce que je fais pour en fuir les rigueurs Doit trouver quelque grâce auprès de mes censeurs. Le temps presse, il fait nuit; allons, sans crainte aucune A la foi d'un amant commettre ma fortune.

# SCÈNE II.

# SGANARELLE, ISABELLE.

SCANARELLE, parlant à ceux qui sont dans sa maison.

JE reviens, et l'on va pour demain de ma part....

O ciel!

### SGANARELLE.

C'est toi, mignonne! Où vas-tu donc si tard? Tu disois qu'en ta chambre, étant un peu lassée, Tu t'allois renfermer, lorsque je t'ai laissée; Et tu m'avois prié même que mon retour T'y souffrît en repos jusques à demain jour.

ISABELLLE.

Il est vrai; mais....

sganarelle. Hé quoi?

ISABELLE.

Vous me voyez confuse,

Et je ne sais comment vous en dire l'excuse.

SGANARELLE.

Quoi donc? que pourroit-ce être?

ISABELLE.

Un secret surprenant :

C'est ma sœur qui m'oblige à sortir mæintenant, Et qui, pour un dessein dont je l'ai fort blâmée, M'a demandé ma chambre, où je l'ai renfermée.

SGANARELLE.

Comment?

ISABELLE.

L'eût-on pu croire? Elle aime cet amant Que nous avons banni.

SGANARELLE.

Valère?

ISABELLE.

Eperdument.

C'est un transport si grand, qu'il n'en est point de même;
Et vous pouvez juger de sa puissance extrême,
Puisque seule, à cette heure, elle est venue ici
Me découvrir à moi son amoureux souci,
Me dire absolument qu'elle perdra la vie
Si son ame n'obtient l'effet de son envie;
Que depuis plus d'un an d'assez vives ardeurs
Daus un secret commerce entretenoient leurs cœurs;
Et que mêmeils s'étoient, leur flamme étant nouvelle,
Donné de s'épouser une foi mutuelle...

SGANARELLE.

La vilaine!

ISABELLE.

Qu'ayant appris le désespoir
Où j'ai précipité celui qu'elle aime à voir,
Elle vient me prier de souffrir que sa flamme
Puisse rompre un départ qui lui perceroit l'ame;
Entretenir ce soir cet amant sous mon nom
Par la petite rue où ma chambre répond;
Lui peindre, d'une voix qui contrefait la mienne,
Quelques doux sentimens dont l'appât le retienne,
Et ménager ensin pour elle adroitement
Ce que pour moi l'on sait qu'iba d'attachement,

SGANARELLE.

Et tu trouves cela...

ISABELLE.

Moi? j'en suis courroucée. Quoi! ma sœur, ai-je dit, êtes-vous insensée? Ne rougissez-vous point d'avoir pris tant d'amour. Pour ces sortes de gens qui changent chaque jour, D'oublier votre sexe, et tromper l'espérance D'un homme dont le ciel vous donnoit l'alliance?

SGANARELLE.

Il le mérite bien; et j'en suis fort ravi.

ISABELLE.

Enfin de cent raisons mon dépit s'est servi Pour lui bien reprocher des bassesses si grandes, Et pouvoir cette nuit rejeter ses demandes: Mais elle m'a fait voir de si pressans désirs, Tant dit qu'au désespoir je porterois son ame Si je lui refusois ce qu'exige sa slamme, Qu'à céder malgré moi mon cœur s'est vu réduit; Et, pour justisser cette intrigue de nuit, Où me faisoit du sang relâcher la tendresse, J'allois faire avec moi venir coucher Lucrèce, Dont vous me vantez tant les vertus chaque jour: Mais vous m'avez surprise avec ce prompt retour.

#### SGANARELLE.

Non, non, je ne veux point chez moi tout ce mystère. J'y pourrois consentir à l'égard de mon frère: Mais on peut être vu de quelqu'un du dehors; Et celle que je dois honorer de mon corps Non-seulement doit être et pudique et bien née, Il ne faut pas que même elle soit soupçonnée. Allons chasser l'infâme; et de sa passion...

#### IS ABELLE.

Ah! vous lui donneriez trop de confusion; Et c'est avec raison qu'elle pourroit se plaindre Du peu de retenue où j'ai su me contraindre: Puisque de son dessein je dois me départir, Attendez que du moins je la fasse sortir.

S'G A'NABELTE.

Hé bien! fais.

#### ISABELLE.

Mais, surtout, cachez-vous, je vous prie, Et, sans lui dire rien, daignez voir sa sortie.

### SGANARELLE.

Oui, pour l'amour de toi je retiens mes transports : Mais, dès le même instant qu'elle sera deliors, Je veux, sans différer, aller trouver mon frère : J'aurai joie à courir lui dire cette affaire.

#### ISABELLE.

Je vous conjure donc de ne me point nommer. Bonsoir; car tout d'un temps je vais me renfermes.

SGANARELLE, seul.

Jusqu'à demain, ma mie... En quelle impatience Suis-je de voir mon frère, et lui conter sa chance! Il en tient, le bon-homme, avec tout son phébus, Et je n'en voudrois pas tenir cent bons écus.

ISABELLE, dans sa maison.

Oui, de vos déplaisirs l'atteinte m'est sensible: Mais ce que vous voulez, ma sœur, m'est impossible; Mon honneur, qui m'est cher, y court trop de hasard. Adieu. Retirez-vous avant qu'il soit plus tard.

#### SGANARELLE.

La voilà qui, je crois, peste de helle sorte: De peur qu'elle revînt, fermons à clef la porte.

ISABELLE, en sortant.

O ciel, dans mes desseins ne m'abandonnez pas!

SGANARELLE, à part.

Où pourra-t-elle aller? Suivons un peu ses pas.

ISABELLE, a part.

Dans mon trouble du moins la nuit me favorise.

SGANARELLE, à part.

Au logis du galant! Quelle est son entreprise?

# SCÈNE III.

# SGANARELLE, VALÈRE, ISABELLE.

VALÈRE, sortant brusquement.

Out, oui, je veux tenter quelque effort cette nuit Pour parler... Qui va là?

ISABELLE, à Valère.

Ne faites point de bruit, Valère; on vous prévient, et je suis Isabelle.

SGANARELLE.

Vous en avez menti, chienne; ce n'est pas elle. De l'honneur que tu fuis elle suit trop les lois; Et tu prends faussement et son nom et sa voix.

ISABELLE, à Valère.

Mais à moins de vous voir par un saint hyménée...

VALÈRE.

Oui, c'est l'unique but où tend ma destinée; Et je vous donne ici ma foi que dès demain Je vais où vous voudrez recevoir votre main.

SGANARELLE, à part.

Pauvre sot qui s'abuse!

VALÈBE.

Entrez en assurance:

De votre Argus dupé je brave la puissance; Et, devant qu'il vous pût ôter à mon ardeur, Mon bras de mille coups lui perceroit le cœur.

# SCÈNE IV.

# SGANARELLE.

An! je te promets bien que je n'ai pas envie De te l'ôter, l'infâme à tes feux asservie, Que du don de ta foi je ne suis point jaloux, Et que, si j'en suis cru, tu seras son époux. Oui, faisons-le surprendre avec cette effrontée: La mémoire du père à bondroit respectée, Jointe au grandintérêt que je prends à la sœur, Veut que du moins l'on tâche à lui rendre l'honneur. Holà!

(Il frappe à la porte d'un commissaire.)

# SCÈNE V.

SGANARELLE, UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE, UN LAQUAIS avec un flambeau.

LE COMMISSAIRE QU'EST-CE?

SGANARELLE.

Salut, monsieur le commissaire. Votre présence en robe est ici nécessaire; Suivez-moi, s'il vous plaît, avec votre clarté.

LE COMMISSAIRE.

Nous sortions...

SGANARELLE.

Il s'agit d'un fait assez hâté.

LE COMMISSAIRE.

Quoi ?

# ACTE III, SCÈNE V.

D'aller là-dedans, et d'y surprendre ensemble Deux personnes qu'il faut qu'un bon hymen assemble: C'est une fille à nous, que, sous un don de foi, Un Valère a séduite et fait entrer chez soi. Elle sort de famille et noble et vertueuse, Mais...

### LE COMMISSAIRE.

Si c'est pour cela, la rencontre est heureuse, Puisqu'ici nous avons un notaire.

SGANARELLE.

Monsieur?

EE NOTAIRE.

Oui, notaire royal.

LE COMMISSAIRE.

De plus, homme d'honneur. SGANARELLE.

Cela s'en va sans dire. Entrez dans cette porte, Et sans bruit ayez l'œil que personne n'en sorte: Vous serez pleinement contentés de vos soins; Mais ne vous laissez pas graisser la patte, au moins.

LE COMMISSAIRE.

Comment! Vous croyez donc qu'un homme de justice...

Ce que j'en dis n'est pas pour taxer votre office. Je vais faire venir mon frère promptement: Faites que le flambeau m'éclaire seulement.

(A part.)

Je vais le réjouir cet homme sans colère. Holà.

(Il frappe à la porte d'Ariste.)

# SCÈNE VI. SGANARELLE, ARISTE.

#### ARISTE.

Qui frappe? Ah! ah! que voulez-vous, mon frère

Venez , beau directeur , suranné damoiseau , On veut vous faire voir quelque chose de beau.

ARISTE.

Comment?

SGANARELLE.

Je vous apporte une bonne nouvelle.

ARISTE.

Quoi?

SGANARELLE.

Votre Léonor, où, je vous prie, est-elle?

ARISTE.

Pourquoi cette demande? Elle est, comme je croi, Au bal chez son amie.

SGANARELLE.

Hé! oui, oui; suivez-moi,

Vous verrez à quel bal la donzelle est allée.

ARISTE.

Que voulez-vous conter?

SGANARELLE.

Vous l'avez bien stylée:

Il n'est pas bon de vivre en sévère censeur; On gagne les esprits par beaucoup de douceur; Et les soins détians, les verrous et les grilles, Ne font pas la vertu des femmes ni des filles; ACTE III, SCÈNE VI.

Nous les portons au mal par tant d'austérité, Et leur sexe demande un peu de liberté. Vraiment elle en a pris tout son soûl, la rusée; Et la vertu chez elle est fort humanisée.

### ABISTE.

Où veut donc aboutir un pareil entretien?

Allez, mon frère aîné, cela vous sied fort bien; Et je ne voudrois pas, pour vingt bonnes pistoles, Que vous n'eussiez ce fruit de vos maximes folles: On voitce qu'en deux sœurs nos leçons ont produit; L'une fuit les galans, et l'autre les poursuit.

### ARISTE.

Si vous ne me rendez cette énigme plus claire....

### S GANARELLE.

L'énigme est que son bal est chez monsieur Valère; Que, de nuit, je l'ai vue y conduire ses pas, Et qu'à l'heure présente elle est entre ses bras.

ARISTE.

Qui?

SGANARELLE.

Léonor?

ARISTE.

Cessons de railler, je vous prie.

SGANARELLE.

Je raille.... Il est fort bon avec sa raillerie! Pauvre esprit! Je vous dis, et vous redis eucor Que Valère chez lui tient votre Léonor, Et qu'ils s'étoient promis une foi mutuelle Avant qu'il eût songé de poursuivre Isabelle.

### ARISTE.

Ce discours d'apparence est si fort dépourvu....

SGANARELLE.

Il ne le croira pas encore en l'ayant vu: J'enrage. Par ma foi, l'âge ne sert de guère Quand on n'a pas cela.

(Il met le doigt sur son front.)

ARISTE.

Quoi! voulez-vous, mon frère....

&GANARELLE.

Mon dieu! je ne veux rien. Suivez-moi seulement; Votre esprit tout à l'heure aura contentement; Vous verrez si j'impose, et si leur foi donnée N'avoit pas joint leurs cœurs depuis plus d'une année.

ARISTE.

L'apparence qu'ainsi, sans m'en faire avertir, A cet engagement elle eût pu consentir? Moi, qui dans toute chose ai, depuis son enfance, Montré toujours pour elle entière complaisance, Et qui cent fois ai fait des protestations De ne jamais gêner ses inclinations.

## SGANARELLE.

Ensin vos propres yeux jugeront de l'affaire.
J'ai fait venir déjà commissaire et notaire:
Nous avons intérêt que l'hymen prétendu
Répare sur le champ l'honneur qu'elle a perdu;
Car je ne pense pas que vous soyez si lâche
De vouloir l'épouser avecque cette tache,
Si vous n'avez encor quelques raisonnemens
Pour vous mettre au-dessus de tous les bernemens.

## ACTE III, SCÈNE VIII.

ARISTE.

Moi? je n'aurai jamais cette foiblesse extrême De vouloir posséder un cœur malgré lui-même. Mais je ne saurois croire en sin...

SGANARELLE.

Que de discours! Allons, ce procès-là continueroit toujours.

## SCÈNE VII.

## 6GANARELLE, ARISTE, UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE.

LE COMMISSAIRE.

In ne faut mettre ici nulle force en usage, Messieurs; et, si vos vœux ne vont qu'au mariage, Vos transports en ce lieu se peuvent appaiser. Tous deux également tendent à s'épouser; Et Valère déjà, sur ce qui vous regarde, A signé que pour femme il tient celle qu'il garde.

ARISTE.

La fille...?

LE COMMISSAIRE.

Est renfermée, et ne veut point sortir Que vos désirs aux leurs ne veuillent consentir.

## SCÈNE VIII.

SGANARELLE, ARISTE, VALÈRE, UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE.

VALÈRE, à la fenêtre de sa maison. Non, Messieurs, et personne ici n'aura l'entrée Que cette volonté ne m'ait été montrée. Vous savez qui je suis, et j'ai fait mon devoir En vous signant l'aveu qu'on peut vous faire voir. Si c'est votre dessein d'approuver l'alliance, Votre main peut aussi m'en signer l'assurance; Sinon, faites état de m'arracher le jour, Plutôt que de m'ôter l'objet de mon amour.

SGANARELLE.

Non, nous ne songeons pas à vous séparer d'elle. ( Bas, à part.)

Il ne s'est point encor détrompé d'Isabelle : Profitons de l'erreur.

ARISTE, à Valère.

Mais est-ce Léonor?

SGANARELLE, à Ariste.

Taisez-vous.

ARISTE.

Mais...

SGANARELLE.

Paix donc.

ARISTE.

Je yeux savoir...

SGANARELLE.

Encor?

Vous tairez-vous? vous dis-je.

VALÈRE.

Enfin, quoi qu'il avienne.

Isabelle a ma foi; j'ai de mème la sienne, Et ne suis point un choix, à tout examiner, Que vous soyez reçus à faire condamner.

ARISTE, à Sganarelle. Cequ'il ditlà n'est pas...

## ACTE III, S'CÈNE VIII.

SGANABELLE.

Taisez-vous, et pour cause; (A Valère.)

Vous saurez le secret. Oui, sans dire autre chose, Nous consentons tous deux que vous soyez l'époux De celle qu'à présent on trouvera chez vous.

LE COMMISSAIRE.

C'est dans ces termes-là que la chose est conçue, Et le nom est en blanc pour ne l'avoir point vue. Signez. La fille après vous mettra tous d'accord.

VALÈRE.

J'y consens de la sorte.

SGANARELLE.

Et moi, je le veux fort.

(A part.)

(Haut.)

Nous rirons bien tantôt. Là, signez donc, mon frère. L'honneur vous appartient.

ARISTE

Mais quoi! tout ce mystère...

SGANARELLE.

Diantre! que de façons! Signez, pauvre butor.

ARISTE.

Il parle d'Isabelle, et vous de Léonor.

SGANARELLE.

N'êtes-vous pas d'accord, mon frère, si c'est elle, De les laisser tous deux à leur foi mutuelle?

ARISTE.

Sans doute.

SGANARELLE.

Signez donc; j'en fais de même aussi.

ARISTE.

Soit. Je n'y comprends rien.

SGANARELLE.

Vous serez éclairci.

LE COMMISSAIRE.

Nous allons revenir.

SGANARELÉE, à Ariste.

Or çà, je vais vous dire

La fin de cette intrigue.

(Ils se retirent dans le fond du théâtre.)

## SCÈNE IX.

SGANARELLE, ARISTE, LÉONOR, LISETTE.

LÉONOR.

O L'étrange martyre! Que tous ces jeunes fous me paroissent fâcheux? Je me suis dérobée au bal pour l'amour d'eux.

LISETTE.

Chacun d'eux près de vous veut se rendre agréable.

Et moi, je n'ai rien vu de plus insupportable; Et je préférerois le plus simple entretien A tous les contes bleus de ces diseurs de rien. Ils croient que tout cède à leur perruque blonde, Et pensent avoir dit le meilleur mot du monde, Lorsqu'ils viennent, d'un ton de mauvais goguenard, Vous railler sottement sur l'amour d'un vieillard;

71

Et moi, d'un tel vieillard je prise plus le zèle, Que tous les beaux transports d'une jeune cervelle. Mais n'aperçois-je pas....?

SGANARELLE, à Ariste.

Oui, l'affaire est ainsi.

(Apercevant Léonor.)

Ah! je la vois paroître, et sa suivante aussi.

ARISTE.

Léonor, sans courroux, j'ai sujet de me plaindre. Vous savez si jamais j'ai voulu vous contraindre, Et si plus de cent fois je n'ai pas protesté De laisser à vos vœux leur pleine liberté: Cependant votre cœur, méprisant mon suffrage, De foi comme d'amour à mon insu s'engage. Je ne me repens pas de mon doux traitement: Mais votre procédé me touche assurément; Et c'est une action que n'a pas méritée Cette tendre amitié que je vous ai portée.

ÉONOR-

Je ne sais pas sur quoi vous tenez ce discours:
Mais croyez que je suis la même que toujours,
Que rien ne peut pour vous altérer mon estime,
Que toute autre amitié me paroîtroit un crime,
Et que, si vous voulez satisfaire mes vœux,
Un saint nœud dès demain nous unira tous deux.

ARISTE.

Dessus quel fondement venez-vous donc, mon frère...?

Quoi! vous ne sortez pas du logis de Valère? Vous n'avez point conté vos amours aujourd'hui? Et vous ne brûlez pas depuis un an pour lui? LÉONOR.

Qui vous a fait de moi de si belles peintures, Et prend soin de forger de telles impostures?

# SCÈNE X.

SGANARELLE, ARISTE, ISABELLE, LÉONOR, VALÈRE, LISETTE, ERGASTE, UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE.

#### ISABELLE.

Ma sœur, je vous demande un généreux pardon, Si de mes libertés j'ai taché votre nom. Le pressant embarras d'une surprise extrême M'a tantôt inspiré ce honteux stratagême: Votre exemple condamne un tel emportement; Mais le sort nous traita tous deux diversement.

(A Sganarelle.)

Pour vous, je ne veux point, Monsieur, vous faire excuse; Je vous sers beaucoup plus que je ne vous abuse. Le ciel pour être joints ne nous fit pas tous deux: Je me suis reconnue indigne de vos feux; Et j'ai bien mieux aimé me voir aux mains d'un autre, Que ne pas mériter un cœur comme le vôtre.

VALÈRE, à Sganarelle.

Pour moi, je mets ma gloire et mon bien souverain A la pouvoir, Monsieur, tenir de votre main.

### ARISTE.

Mon frère, doucement il faut boire la chose: D'une telle action vos procédés sont cause; Et je vois votre sort malheureux à ce point, Que, vous sachant dupé, l'on ne vous plaindra point.

## LISETTE.

Par ma foi, je lui sais bon gré de cette affaire; Et ce prix de ses soins est un trait exemplaire.

LÉONOR.

Je ne sais si ce trait se doit faire estimer, Mais je sais bien qu'au moins je ne le puis blâmer.

### ERGASTE.

Au sort d'être cocu son ascendant l'expose; Et ne l'être qu'en herbe est pour lui douce chose. SGANARELLE, sortant de l'accablement dans

lequel il étoit plongé.

Non, je ne puis sortir de mon étonnement.
Cette ruse d'enser consond mon jugement;
Et je ne pense pas que Satan en personne
Puisse être si méchant qu'une telle friponne.
J'aurois pour elle au seu mis la main que voilà.
Malheureux qui se sie à semme après cela!
Le meilleure est toujours en malice séconde;
C'est un sexe engendré pour damner tout le monde.
Je renonce à jamais à ce sexe trompeur,
Et je le donne tout au diable, de bon cœur.

ERGASTE.

Bon.

### ARISTE.

Allons tous chez moi. Venez, seigneur Valère; Nous tâcherons demain d'appaiser sa colère.

LISETTE, au parterre.

Vous, si vous connoissez des maris loups-garous, Envoyez-les au moins à l'école chez nous.

FIN DE LÉCOLE DES MARIS.

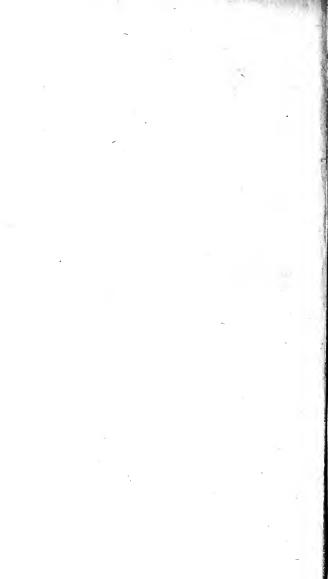

# LES FACHEUX,

COMÉDIE-BALLET,

Représentée à Vaux, le 16 août; à Fontainebleau, le 27; et à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal, le 4 novembre 1661.

# AU ROI.

SIRE,

J'ajoute une scène à la comédie; et c'est une. espèce de fâcheux assez insupportable, qu'un homme qui dédie un livre. Votre Majesté en sait des nouvelles plus que personne de son rovaume. et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle se voit en butte à la furie des épîtres dédicatoires. Mais, bien que ie suive l'exemple des autres, et me mette moimême au rang de ceux que j'ai joués, j'ose dire toutesois à Votre Majesté que ce que j'en ai sait n'est pas tant pour lui présenter un livre, que pour avoir lieu de lui rendre grâces du succès de cette comédie. Je le dois, Sire, ce succès qui a passé mon attente, non-seulement à cette glorieuse approbation dont votre majesté honora d'abord la pièce, et qui a entraîné si hautement celle de tout le monde, mais encore à l'ordre qu'elle me donna d'y ajouter un caractère de fâcheux dont elle eut le bonté de m'ouvrir les idées elle-même, et qui a été trouvé partout le plus beau morceau de l'ouvrage. Il faut avouer, Sire, que je n'ai jamais rien fait avec tant de facilité, ni si promptement, que cet endroit où RÉPERTOIRE. Tome XV.

Votre Majesté me commanda de travailler. J'avois une joie à lui obéir qui me valoit bien mieux qu'Apollon et toutes les muses; et je conçois par là ce que je serois capable d'exécuter pour une comédie entière, si j'étois inspiré par de pareils commandemens. Ceux qui sont nés en un rang élevé peuvent se proposer l'honneur de servir Votre Majesté dans les grands emplois; mais pour moi, toute la gloire où je puis aspirer, c'est de la réjouir. Je borne là l'ambition de mes souhaits; et je crois qu'en quelque façon ce n'est pas être inutile à la France que de contribuer en quelque chose au divertissement de son roi. Quand je n'y réussirois pas, ce ne sera jamais par un défaut de zèle ni d'étude, mais seulement par un mauvais destin qui suit assez souvent les meilleures intentions, et qui sans doute affligeroit sensiblement,

SIRE,

78

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur,

Molière.

## AVERTISSEMENT.

Jamais entreprise au théâtre ne fut si précipitée que celle-ci; et c'est une chose, je crois, toute nouvelle, qu'une comédie ait été conçue, faite, apprise et représentée en quinze jours. Je ne dis pas cela pour me piquer de l'impromptu, et en prétendre de la gloire, mais seulement pour prévenir certaines gens qui pourroient trouver à redire que je n'aie pas mis ici toutes les espèces de fâcheux qui se trouvent. Je sais que le nombre en est grand et à la cour et dans la ville, et que, sans épisodes, j'eusse bien pu en composer une comédie de cinq actes bien fournis, et avoir encore de la matière de reste. Mais dans le peu de temps qui me fut donné, il m'étoit impossible de faire un grand dessein, et de rêver beaucoup sur le choix de mes personnages et sur la disposition de mon sujet. Je me réduisis donc à ne toucher qu'un petit nombre d'importuns; et je pris ceux qui s'offrirent d'abord à mon esprit, et que je crus les plus propres à réjouir les augustes personnes devant qui j'avois à paroître : et pour lier promptement toutes ces choses ensemble, je me servis du premier nœud que je pus trouver. Ce n'est pas mon dessein d'examiner maintenant si tout cela pouvoit être mieux, et si tous ceux qui s'y sont divertis ont ri selon les règles. Le temps viendra de faire imprimer mes remarques sur les pièces que j'aurai faites, et je ne désespère pas de faire voir un jour, en grand auteur, que je puis citer Aristote et Horace. En attendant cet examen, qui peut-être ne viendra point, je m'en remets assez aux décisions de la multitude, et je tiens aussi difficile de combattre un ouvrage que le public approuve, que d'en défendre un qu'il condamne.

Il n'y a personne qui ne sache pour quelle réjouissance la pièce fut composée; et cette fête a fait un tel éclat, qu'il n'est pas nécessaire d'en parler: mais il ne sera pas hors de propos de dire deux paroles des ornemens qu'on a mêlés avec la comédie.

Le dessein étoit de donner un ballet aussi, et comme il n'y avoit qu'un très-petit nombre choisi de danseurs excellens, on fut contraint de séparer les entrées de ce ballet, et l'avis fut de les jeter dans les entr'actes de la comédie, afin que ces intervalles donnassent temps aux mêmes baladins de venir sous d'autres habits; de sorte que, pour ne point rompre aussi le fil de la pièce par ces manières d'intermèdes, on s'avisa de les coudre au sujet du mieux que l'on put, et de ne faire qu'une seule chose du ballet et de la comédie: mais comme le temps étoit fort précipité, et que tout cela ne fut pas réglé entièrement par une même tête, on trouvera peut-être quelques endroits du ballet qui n'entrent pas dans la comédie

aussi naturellement que d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est un mélange qui est nouveau pour uos théâtres, et dont on pourroit chercher quelques autorités dans l'antiquité; et comme tout le monde l'a trouvé agréable, il peut servir d'idée à d'autres choses qui pourroient être méditées

avec plus de loisir.

D'abord que la toile fut levée, un des acteurs, comme vous pourriez dire moi, parut sur le théâtre en habit de ville, et s'adressant au roi avec le visage d'un homme surpris, fit des excuses en désordre de ce qu'il se trouvoit la seul, et manquoit de temps et d'acteurs pour donner à Sa Majesté le divertissement qu'elle sembloit attendre. En même temps, au milieu de vingt jets d'eau naturels, s'ouvrit cette coquille que tout le monde a vue, et l'agréable naïade qui parut dedans s'avança au bord du théâtre, et d'un air héroïque prononça les vers que M. Pellisson avoit faits, et qui servent de prologue.

## PROLOGUE.

(Le théâtre représente un jardin orné de termes, et de plusieurs jets d'eau.)

UNE NAIADE, sortant des eaux dans une coquille.

Pour voir en ces beaux lieux le plus grand roi du monde. Mortels, je viens à vous de ma grotte profonde. Faut-il, en sa faveur, que la terre ou que l'eau Produisent à vos yeux un spectacle nouveau? Qu'il parle ou qu'il souhaite, il n'est rien d'impossible. Lui-mêmen'est-il pas un miracle visible? Son règne si fertile en miracles divers, N'en demande-t-il pas à tout cet univers? Jeune, victorieux, sage, vaillant, auguste, Aussi doux que sévère, aussi puissant que juste; Régler et ses Etats et ses propres désirs! Joindre aux nobles travaux les plus nobles plaisirs; En ses justes projets jamais ne se méprendre; Agir incessamment, tout voir et tout entendre; Qui peut cela peut tout : il n'a qu'à tout oser, Et le ciel à ses vœux ne peut rien refuser. Ces termes marcheront, et si Louis l'ordonne, Ces arbres parleront mieux que ceux de Dodone. Hôtesses de leurs troncs, moindres divinités, C'est Louis qui le veut, sortez, nymphes, sortez; Je vous montre l'exemple : il s'agit de lui plaire. Quittez pour quelque temps votre forme ordinaire,

Et paroissons ensemble aux yeux des spectateurs Pour ce nouveau théâtre autant de vrais acteurs.

(Plusieurs dryades, accompagnées de saunes et de satyres, sortent des arbres et des termes.)

Vous, soin de ses sujets, sa plus charmante étude, Héroïque souci, royale inquiétude, Laissez-le respirer, et souffrez qu'un moment Son grand cœur s'abandonne au divertissement: Vous le verrez demain, d'une force nouvelle, Sous le fardeau pénible où votre voix l'appelle, Faire obéir les lois, partager les bienfaits, Par ses propres conseils prévenir vos souhaits, Maintenir l'univers dans une paix profonde, Et s'ôter le repos pour le donner au monde. Qu'aujourd'hui tout lui plaise, et semble consentir A l'unique dessein de le bien divertir. Fâcheux, retirez-vous; où, s'il faut qu'il vous voie, Que ce soit seulement pour exciter sa joie.

(La naïade emmène avec elle, pour la comédie, une partie des gens qu'elle a fait paroître, pendant que le reste se met à danser au son des hautbois qui se joignent aux violons.)

# PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

DAMIS, tuteur d'Orphise. ORPHISE.

ÉRASTE, amoureux d'Orphise.

ALCIDOR, LISANDRE, ALCANDRE, ALCIPPE, ORANTE, CLIMÈNE, DORANTE, CARITIDÈS.

fácheux.

ORMIN, FILINTE,

LA MONTAGNE, valet d'Eraste.

L'ÉPINE, valet de Damis.

LA RIVIÈRE, et deux autres valets d'Eraste,

## PERSONNAGES DU BALLET.

Premier acte... 

JOUEURS DE MAIL.

Joueurs de Boule.

Second acte..... FRONDEURS.
SAVETIERS ET SAVETIÈRES.

UN JARDINIER.

( SUISSES.

Troisième acte. Quatre bergers. une bergère.

La scène est à Paris.

# LES FACHEUX,

COMÉDIE-BALLET.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I.

## ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.

Sous quel astre, bon dieu! faut-il que je sois né, Pour être de fâcheux toujours assassiné! Il semble que partout le sort me les adresse, Et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui: J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui; Et cent fois j'ai maudit cette innocente envie Qui m'a pris, à dîner, de voir la comédie, Où, pensant m'égayer, j'ai misérablement Trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, Car je m'en sens encor tout ému de colère.

J'étois sur le théâtre en humeur d'écouter La pièce, qu'à plusieurs j'avois oui vanter; Les acteurs commençoient, chacun prêtoit silence, Lorsque, d'un air bruyant et plein d'extravagance, Un homme à grands canons est entré brusquement En criant, Holà! ho! un siége promptement! Et, de son grand fracas surprenant l'assemblée, Dans le plus bel endroit a la pièce troublée. Hé! mon dieu! nos Français, si souvent redressés, Ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, Ai-je dit, et faut-il, sur nos défauts extrêmes, Qu'en théâtre public nous nous jouïons nous-mêmes, Et confirmions ainsi par des éclats de fous, Ce que chez nos voisins on dit partout de nous! Tandis que là-dessus je haussois les épaules, Les acteurs ont voulu continuer leurs rôles : Mais l'homme pour s'asseoir a fait nouveau fracas; Et traversant encor le théâtre à grands pas, Bien que dans les côtés il pût être à son aise, Au milieu du devant il a planté sa chaise, Et, de son large dos morguant les spectateurs, Aux trois quarts du parterre a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eût eu honte; Mais lui, serme et constant, n'en a fait aucun compte, Et se seroit tenu comme il s'étoit posé, Si, pour mon infortune, il ne m'eût avisé. Ah! marquis !m'a-t-il dit, prenant près de moi place, Comment te portes-tu? souffre que je t'embrasse. Au visage sur l'heure un rouge m'est monté Que l'on me vît connu d'un pareil éventé.

Je l'étois peu pourtant; mais on en voit paroître De ces gens qui de rien veulent fort vous connoître, Dont il faut au salut les baisers essuyer, Et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à l'abord cent questions frivoles, Plus haut que les acteurs élevant ses paroles. Chacun le maudissoit; et moi, pour l'arrêter, Je serois, ai-je dit, bien aise d'écouter. Tu n'as point vu ceci, marquis? Ah! dieu me damne! Je le trouve assez drôle, et je n'y suis pas âne; Je sais par quelles lois un ouvrage est parfait, Et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. Là-dessus, de la pièce il m'a fait un sommaire, Scène à scène averti de ce qui s'alloit faire, Et jusques à des vers qu'il en savoit par cœur, Il me les récitoit tout haut avant l'acteur. J'avois beau m'en défendre, il a poussé sa chance, Et s'est devers la fin levé long-temps d'avance; Car les gens du bel air, pour agir galamment, Se gardent bien surtout d'ouïr le dénouement. Je rendois grâce au ciel, et croyois, de justice, Qu'avec la comédie eût fini mon supplice; Mais, comme si c'en eût été trop bon marché, Sur nouveaux frais mon homme à moi s'est attaché, M'a conté ses exploits, ses vertus non communes, Parlé de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, Et de ce qu'à la cour il avoit de faveur, Disant qu'à m'y serviril s'offroit de grand cœur. Je le remerciois doucement de la tête. Minutant à tous coups quelque retraite honnête :

Mais lui, pour le quitter me voyant ébranlé, Sortons, ce m'a-t-il dit, le monde est éconlé. Et, sortis de ce lieu, me la donnant plus sèché, Marquis, allons au cours faire voir ma calèche : Elle est bien entendue, et plus d'un duc et pair En fait à mon faiseur faire une du même air. Moi de lui rendre grâce, et, pour mieux m'en désendre De dire que j'avois certain repas à rendre. Ah! parbleu, j'en veux être, étant de tes amis, Et manque au maréchal, à qui j'avois promis. De la chère, ai-je dit, la dose est trop peu forte Pour oser y prier des gens de votre sorte. Non, m'a-t-il répondu, je suis sans compliment, Et j'y vais pour causer avec toi seulement; Je suis des grands repas fatigué, je te jure. Mais si l'on vous attend, ai-je dit, c'est injure. Tu te moques, marquis; nous nous connoissons tous, Et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. Je pestois contre moi, l'ame triste et confuse Du funeste succès qu'avoit eu mon excuse, Et ne savois à quoi je devois recourir Pour sortir d'une peine à me faire mourir, Lorsqu'un carrosse fait de superbe manière, Et comblé de laquais et devant et derrière, S'est avec un grand bruit devant nous arrêté, D'où sautant un jeune homme amplement ajusté, Mon importun et lui, courant à l'embrassade, Ont surpris les passans de leur brusque incartade: Et, tandis que tous deux étoient précipités Dans les convulsions de leurs civilités,

Je me suis doucement esquivé sans rien dire; Non sans avoir long-temps gémi d'un tel martyre, Et maudit le fàcheux dont le zèle obstiné M'ôtoit au rendez-vous qui m'est ici donné.

### LA MONTAGNE.

Ce sont chagrins mêlés aux plaisirs de la vie. Tout ne va pas, Monsieur, au gré de notre envie. Le ciel veut qu'ici-bas chacun ait ses fâcheux, Et les hommes seroient sans cela trop heureux.

### ÉRASTE.

Mais de tous mes fâcheux le plus fâcheux encore, C'est Damis, le tuteur de celle que j'adore, Qui rompt ce qu'à mes vœux elle donne d'espoir, Et malgré ses bontés lui défend de me voir. Je crains d'avoir déjà passé l'heure promise; Et c'est dans cette allée où devoit être Orphise.

### LA MONTAGNE.

L'heure d'un rendez-vous d'ordinaire s'étend, Et n'est pas resserrée aux bornes d'un instant.

### ÉRASTE.

Il est vrai: mais je tremble; et mon amour extrême D'un rien se fait un crime envers celle que j'aime.

## LA MONTAGNE.

Si ce parfait amour que vous prouvez si bien Se fait vers votre objet un grand crime de rien, Ce que son cœur pour vous sent de feux légitimes En revanche lui fait un rien de tous vos crimes.

## ÉRASTE.

Mais tout de bon, crois-tu que je sois d'elle aimé?

Quoi! vous doutez encor d'un amour confirmé?

## ÉRASTE.

Ah! c'est malaisément qu'en pareille matière Un cœur bien enslammé prend assurance entière: Il craint de se slatter; et, dans ses divers soins, Ce que plus il souhaite est ce qu'il croit le moins. Mais songeons à trouver une beauté si rare.

LA MONTAGNE.

Monsieur, votre rabat par devant se sépare.

ÉRASTE.

N'importe.

LA MONTAGNE.

Laissez-moi l'ajuster, s'il vous plaît.

ÉRASTE.

Ouf! tu m'étrangles; fat, laisse-le comme il est.

LA MONTAGNE.

Souffrez qu'on peigne un peu...

ÉRASTE.

Sottise sans pareille!

Tu m'as d'un coup de dent presque emporté l'oreille.

LA MONTAGNE.

Vos canons...

ÉRASTE.

Laisse-les; tu prends trop de souci.

LA MONTAGNE.

Ils sont tout chiffonnés.

ÉRASTE.

Je veux qu'ils soient ainsi.

LA MONTAGNE.

Accordez-moi du moins, par grâce singulière, De frotter ce chapeau qu'on voit plein de poussière. ÉRASTE.

Frotte donc, puisqu'il faut que j'en passe par la.
LA MONTAGNE.

Le voulez-vous porter fait comme le voilà? ÉRASTE.

Mon dieu! dépêche-toi.

LA MONTAGNE.

Ce seroit conscience.

ÉRASTE, après avoir attendu.

C'est assez.

LA MONTAGNE.

Donnez-vous un peu de patience.

Il me tue.

LA MONTAGNE.

En quel lieu vous êtes-vous fourré? ÉRASTE.

T'es-tu de ce chapeau pour toujours emparé

C'est fait.

ÉRASTE.

Donne-moi donc.

LA MONTAGNE, laissant tomber le chapeau.

Hai!

ÉRASTE.

Le voilà par terre.

Je suis fort avancé. Que la fièvre te serré!

LA MONTAGNE.

Permettez qu'en deux coups j'ôte...

ÉRASTE.

Il ne me plaît pas.

Au diantre tout valet qui vous est sur les bras,

Qui fatigue son maître, et ne fait que déplaire A force de vouloir trancher du nécessaire!

## SCÈNE II.

# ORPHISE, ÉRASTE, ALCIDOR, LA MONTAGNE.

(Orphise traverse le fond du théâtre; Alcidor lui donne la main.)

### ÉRASTE.

Mais vois-je pas Orphise? Oui, c'est-elle qui vient. Où va-t-elle si vîte? et quel homme la tient? (Il la salue comme elle passe; et elle, en passant, détourne la tête.)

# SCÈNE III.

## ÉRASTE, LA MONTAGNE.

### ÉRASTE.

Quoi! me voir en ces lieux devant elle paroître, Et passer en feignant de ne me pas connoître! Que croire? Qu'en dis-tiu Parle donc, si tu veux.

Monsieur, je ne dis rien, de peur d'être fâcheux.

## ÉRASTE.

Et c'est l'être en effet que de ne me rien dire Dans les extrémités d'un si cruel martyre. Fais donc quelque réponse à mon cour abattu: Que dois-je présumer? Parle, qu'en penses-tu? Dis-moi ton sentiment. ACTE I, SCÈNE IV.

LA MONTAGNE.

Monsieur, je veux metaire,

Et ne désire point trancher du nécessaire.

ÉRASTE.

Peste l'impertinent! Va-t'en suivre leurs pas; Vois ce qu'ils deviendront, et ne les quitte pas.

LA MONTAGNE, revenant sur ses pas.
Il faut suivre de loin?...

ÉRASTE.

· Oui.

LA MONTAGNE, revenant sur ses pas.

Sans que l'on me voie,

Ou faire aucun semblant qu'après eux on m'envoie?

Non, tu feras bien mieux de leur donner avis Que par mon ordre exprès ils sont de toi suivis.

LA MONTAGNE, revenant sur ses pas.

Vous trouverai-je ici?

ÉRASTE.

Que le ciel te confonde, Homme, à mon sentiment, le plus fâcheux du monde!

# SCÈNE IV.

## ÉRASTE.

An! que je sens de trouble! et qu'il m'eût été doux Qu'on me l'eût fait manquer ce fatal rendez-vous! Je pensois y trouver toutes choses propices, Et mes yeux pour mon cœur y trouvent des supplices.

## SCÈNE V.

# ÉRASTE, LISANDRE.

#### LISANDRE.

Sous ces arbres de loin mes yeux t'ont reconnu, Cher marquis, et d'abord je suis à toi venu.
Comme à de mes amis, il faut que je te chante
Certain air que j'ai fait de petite courante,
Qui de toute la cour contente les experts,
Et sur qui plus de vingt ont déjà fait des vers.
J'ai le bien, la naissance, et quelque emploi passable,
Et fais figure en France assez considérable;
Mais je ne voudrois pas, pour tout ce que je suis,
N'avoir point fait cet air qu'ici je te produis.

(Il prélude.)

La, la... Hem, hem, écoute avec soin, je te prie. (Il chante sa courante.)

N'est-elle pas belle?

ÉRASTE.

Ah!

LISANDRE.

Cette fin est jolie.

(Il rechante la fin quatre ou cinq fois de suite.)
Comment la trouves-tu?

ÉRASTE.

Fort belle assurément.

LISANDRE.

Les pas que j'en ai faits n'ont pas moins d'agrément, Et surtout la figure a merveilleuse grâce.

(Il chante, parle et danse tout ensemble.)

Tiens, l'homme passe ainsi, puis la femme repasse: Ensemble; puis on quitte, et la femme vient là. Vois-tu ce petit trait de feinte que voilà? Ce fleuret? ces coupés, courant après la belle? Dos à dos, face à face, en se pressant sur elle. Que t'ensemble, marquis?

ÉRASTE.

Tous ces pas-là sont fins.

LISANDRE.

Je me moque, pour moi, des maîtres baladins. ÉRASTE.

On le voit.

LISANDRE.

Les pas donc?

ÉRASTE.

N'ont rien quine surprenne. LISANDRE.

Veux-tu par amitié que je te les apprenne? ÉRASTE.

Ma foi, pour le présent, j'ai certain embarras....

Hé bien donc, ce sera lorsque tu le voudras. Si j'avois dessus moi ces paroles nouvelles, Nous les lirions ensemble, et verrions les plus belles.

ÉRASTE.

Une autre fois.

LISANDRE.

Adieu. Baptiste le très-cher N'a point vu ma courante, et je le vais chercher: Nous avons pour les airs de grandes sympathies, Et je veux le prier d'y faire des parties. (Il s'en va chantant toujours.)

## SCÈNE VI.

## ÉRASTE.

CIEL! faut-il que le rang dont onveut tout couvrir, De cent sots tous les jours nous oblige à souffrir, Et nous fasse abaisser jusques aux complaisances D'applaudir bien souvent à leurs impertinences!

# SCÈNE VII.

# ÉRASTE, LA MONTAGNE.

LA MONTAGNE.

Monsieur, Orphise est seule, et vient de ce côté.

Ah! d'un trouble bien grand je me sens agité! J'ai de l'amour encor pour la belle inhumaine, Et ma raison voudroit que j'eusse de la haine.

LA MONTAGNE

Monsieur, votre raisonne sait ce qu'elle veut, Ni ce que sur un cœur une maîtresse peut. Bien que de s'emporter on ait de justes causes, Une belle d'un mot rajuste bien des choses.

ÉRASTE.

Hélas! je te l'avoue, et déjà cet aspect A toute ma colère imprime le respect.

## SCÈNE VIII.

ORPHISE, ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ORPHISE.

Votre front à mes yeux montre peu d'allégresse! Seroit-ce ma présence, Eraste, qui vous blesse? ACTE I, SCÈNE VIII.

Qu'est-ce donc? qu'avez-vous? et sur quels déplaisirs Lorsque vous me voyez poussez-vous des soupirs?

## ÉRASTE.

Hélas! pouvez-vous bien me demander, cruelle, Ce qui fait de mon cœur la tristesse mortelle? Et d'un esprit méchant n'est-ce pas un effet, Que feindre d'ignorer ce que vous m'avez fait? Celui dont l'entretien vous a fait à ma vue Passer...

ORPHISE, riant.

C'est de cela que votre ame est émue?

### ÉRASTE.

Insultez, inhumaine, encore à mon malheur: Allez, il vous sied mal de railler ma douleur, Et d'abuser, ingrate, à maltraiter ma slamme, Du foible que pour vous vous savez qu'a mon ame.

### ORPHISE.

Certes, il en faut rire, et confesser ici
Que vous êtes bien fou de vous troubler ainsi.
L'homme dont vous parlez, loin qu'il puisse me plaire,
Est un homme fâcheux dont j'ai su me défaire,
Un de ces importuns et sots officieux
Quine pourroient souffrir qu'on soit seule en des lieux,
Et viennent aussitôt avec un doux langage,
Vous donner une main contre qui l'on enrage.
J'ai feint de m'en aller pour cacher mon dessein,
Et jusqu'à mon carrosse il m'a prêté la main.
Je m'en suis promptement défaite de la sorte;
Et j'ai, pour vous trouver, rentré par l'autre porte.

#### ÉRASTE.

A vos discours, Orphise, ajouterai-je foi? Et votre cœur est-il tout sincère pour moi?

ORPHISE.

Je vous trouve fort bon de tenir ces paroles, Quand je me justifie à vos plaintes frivoles. Je suis bien simple encore; et ma sotte bonté...

### ÉRASTE.

Ah! ne vous fâchez pas, trop sévère beauté: Je veux croire en aveugle, étant sous votre empire, Tout ce que vous aurez la bonté de me dire. Trompez, si vous voulez, un malheureux amant; J'aurai pour vous respect jusques au monument... Maltraitez mon amour, refusez-moi le vôtre, Exposez à mes yeux le triomphe d'un autre; Oui, je souffrirai tout de vos divins appas. J'en mourrai; mais enfin je ne m'en plaindrai pas.

ORPHISE.

Quand de tels sentimens règneront dans votre ame, Je saurai de ma part...

## SCÈNE IX.

ORPHISE, ÉRASTE, ALCANDRE, LA MONTAGNE.

ALCANDRE.

(A Orphise.)

Marquis, un mot. Madame,

De grâce, pardonnez si je suis indiscret En osant devant vous lui parler en secret.

(Orphise sort.)

## SCÈNE X.

## ÉRASTE, ALCANDRE, LA MONTAGNE.

#### ALCANDRE.

Avec peine, Marquis, je te fais la prière:
Mais un homme vient là de me rompre en visière,
Et je souhaite fort, pour ne rien reculer,
Qu'à l'heure de ma part tu l'ailles appeler.
Tu sais qu'en pareil cas ce seroit avec joie
Que je te le rendrois en la même monnoie.

ÉRASTE, après avoir été quelque temps sans parler.

Je ne veux point ici faire le capitan : Mais on m'a vu soldat avant que courtisan; J'ai servi quatorze ans, et je crois être en passe De pouvoir d'un tel pas me tirer avec grâce, Et de ne craindre point qu'à quelque lâcheté Le refus de mon bras me puisse être imputé. Un duel met les gens en mauvaise posture; Et notre roi n'est pas un monarque en peinture. Il sait faire obéir les plus grands de l'Etat, Et je trouve qu'il fait en digne potentat. Quand il faut le servir, j'ai du cœur pour le faire; Mais je ne m'en sens point quand il faut lui déplaire. Je me fais de son ordre une suprême loi: Pour lui désobéir cherche un autre que moi. Je te parle, vicomte, avec franchise entière, Et suis ton serviteur en toute autre matière. Adieu.

Jan.

# SCÈNE XI.

## ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.

Cinquante fois au diable les fâcheux! Où donc s'est retiré cet objet de mes vœux?

LA MONTAGNE.

Je ne sais.

ÉRASTE.

Pour savoir où la belle est allée , Va-t'en chercher partout, j'attends dans cette allée.

FIN DU PREMIER ACTE.

### BALLET DU PREMIER ACTE.

PREMIÈRE ENTRÉE.

Des joueurs de mail, en criant gare, obligent Eraste à se retirer.

### SECONDE ENTRÉE.

Après que les joueurs de mail ont fini, Eraste revient pour attendre Orphise. Des curieux tournent autour de lui pour le connoître, et font qu'il se retire encore pour un moment.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

## ÉRASTE.

Les fâcheux à la fin se sont-ils écartés?

Je pense qu'il en pleut ici de tous côtés.

Je les fuis, et les trouve; et pour second martyre,

Je ne saurois trouver celle que je désire.

Le tonnerre et la pluie ont promptement passé,

Et n'ont point de ces lieux le beau monde chassé.

Plût au ciel, dans les dons que ses soins y prodiguent,

Qu'ils en eussent chassé tous les gens qui fatiguent!

Le soleil baisse fort, et je suis étonné

Que mon valet encor ne soit point retourné.

# SCÈNE II. ÉRASTE, ALCIPPE.

ALCIPPE.

Bonjour.

ÉRASTE, à part.

Hé quoi! toujours ma slamme divertie!

#### ALCIPPE.

Console-moi, Marquis, d'une étrange partie Qu'au piquet je perdis hier contre un Saint-Bouvain A qui je donnerois quinze points et la main. RÉPERTOIRE. Tome xv.

C'est un coup enragé qui depuis hier m'accable, Et qui feroit donner tous les joueurs au diable, Un coup assurément à se pendre en public. Il ne m'en faut que deux, l'autre a besoin d'un pic: Je donne, il en prend six, et demande à refaire: Moi, me voyant de tout, je n'en voulus rien faire. Je porte l'as de trèfle (admire mon malheur), L'as, le roi, le valet, le huit et dix de cœur; Et quitte, comme au point alloit la politique, Dame et roi de carreau, dix et dame de pique. Sur mes cinq cœurs portés, la dame arrive encor, Qui me fait justement une quinte major. Mais mon homme avec l'as, non sans surprise extrême Des bas carreaux sur table étale uné sixième : J'en avois écarté la dame avec le roi. Mais lui fallant un pic, je sortis hors d'effroi, Et croyois bien du moins faire deux points uniques. Avec les sept carreaux il avoit quatre piques, Et, jetant le dernier, m'a mis dans l'embarras De ne savoir lequel garder de mes deux as. J'ai jeté l'as de cœur, avec raison, me semble; Mais il avoit quitté quatre trèsles ensemble, Et par un six de cœur je me suis vu capot, Sans pouvoir, de dépit, proférer un seul mot. Morbleu! fais-moi raison de ce coup effroyable: A moins que l'avoir vu, peut-il être croyable?

#### ÉRASTE.

C'est dans le jeu qu'on voit les plus grands coups du sort.

#### ALCIPPE.

Parbleu! tu jugeras toi-même si j'ai tort,

Et si c'est sans raison que ce coup me transporte; Car voici nos deux jeux qu'exprès sur moi je porte. Tiens, c'est ici mon port, comme je te l'ai dit; Et voici...

ÉRASTE.

J'ai compris le tout par ton récit, Et vois de la justice au transport qui t'agite: Mais pour certaine affaire il faut que je te quitte. Adieu. Console-toi pourtant de ton malheur.

ALCIPPE.

Qui, moi? j'aurai toujours ce coup-là sur le cœur; Et c'est pour ma raison pis qu'un coup de tonnerre. Je le veux faire, moi, voir à toute la terre.

(Il s'en va, et rentre en disant:)

Un six de cœur! Deux points!

ÉRASTE.

En quel lieu sommes-nous? De quelque part qu'on tourne, on ne voit que des fous.

# SCÈNE III.

# ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.

An! que tu fais languir ma juste impatience!

Monsieur, je n'ai pu faire une autre diligence.

Mais me rapportes-tu quelque nouvelle enfin?

LA MONTAGNE.

Sans doute, et de l'objet qui fait votre destin. J'ai par son ordre exprès quelque chose à vous dire. ÉRASTE.

Et quoi? déjà mon cœur après ce mot soupire. Parle.

LA MONTAGNE.

Souhaitez-vous de savoir ce que c'est?

ÉRASTE.

Oui, dis vîte.

LA MONTAGNE.

Monsieur, attendez, s'il vous plaît: Je me suis à courir presque mis hors d'haleine.

ÉRASTE.

Prends-tu quelque plaisir à me tenir en peine?

LA MONTAGNE.

Puisque vous désirez de savoir promptement L'ordre que j'ai reçu de cet objet charmant, Je vous dirai... Ma foi, sans vous vanter mon zèle, J'ai bien fait du chemin pour trouver cette belle; Et si...

ÉBASTE.

Peste soit, fat, de tes digressions!

LA MONTAGNE.

Ah! il faut modérer un peu ses passions; Et Sénèque...

ÉRASTE.

Sénèque est un sot dans ta bouche, Puisqu'il ne me dit rien de tout ce qui me touche. Dis-moi, ton ordre, tôt.

LA MONTAGNE.

Pour contenter vos vœux , Votre Orphisc... Une bête est la dans vos cheveux. ACTE II, SCÈNE IY. ÉRASTE.

Laisse.

LA MONTAGNE.

Cette beauté de sa part vous fait dire...

ÉRASTE.

Quoi?

LA MONTAGNE.

Devinez.

ÉRASTE.

Sais-tu que je ne veux pas rire?

Son ordre est qu'en ce lieu vous devez vous tenir, Assuré que dans peu vous l'y verrez venir, Lorsqu'elle aura quitté quelques provinciales, Aux personnes de cour fâcheuses animales.

ÉRASTE.

Tenons-nous donc au lieu qu'elle a voulu choisir. Mais, puisque l'ordre ici m'offre quelque loisir, Laisse-moi méditer.

(La Montagne sort.)

J'ai dessein de lui faire Quelques vers sur un air où je la vois se plaire. (Il réve.)

# SCÈNE IV.

ORANTE, CLIMÈNE, ÉRASTE, dans un coin du théâtre, sans être aperçu.

ORANTE.

Tour le monde sera de mon opinion.

CLIMÈNE.

Croyez-vous l'emporter par obstination?

ORANTE.

Je pense mes raisons meilleures que les vôtres.

CLIMÈNE.

Je voudrois qu'on ouît les unes et les autres.

ORANTE, apercevant Eraste.

J'avise un homme ici qui n'est pas ignorant: Il pourra nous juger sur notre différend. Marquis, degrâce, un mot; souffrez qu'on vous appelle Pour être entre nous deux juge d'une querelle, D'un débat qu'ont ému nos divers sentimens Sur ce qui peut marquer les plus parfaits amans.

ÉRASTE.

C'est une question à vider difficile; Et vous devez chercher un juge plus habile.

ORANTE.

Non, vous nous dites-là d'inutiles chansons. Votre esprit fait du bruit, et nous vous connoissons; Nous savons que chacun vous donne à juste titre...

ÉRASTE.

Hé! de grâce...

ORANTE.

En un mot, vous serez notre arbitre; Et ce sont deux momens qu'il vous faut nous donner.

CLIMÈNE, à Orante.

Vous, retenez ici qui doit vous condamner: Car ensin, s'il est vrai, ce que j'en ose croire, Monsieur à mes raisons donnera la victoire.

ÉRASTE, à part.

Que ne puis-je à mon traître inspirer le souci D'inventer quelque chose à me tirer d'ici! ORANTE, à Climène.

Pour moi, de son esprit j'ai trop bon témoignage Pour craindre qu'il prononce à mon désavantage.

(A Eraste.)

Enfin, ce grand débat qui s'allume entre nous Est de savoir s'il faut qu'un amant soit jaloux.

CLIMÈNE.

Ou, pour mieux expliquer ma pensée et la vôtre, Lequel doit plaire plus d'un jaloux ou d'un autre.

ORANTE.

Pour moi, sans contredit, je suis pour le dernier.

Et dans mon sentiment je tiens pour le premier.

ORANTE.

Je crois que notre cœur doit donner son suffrage A qui fait éclater du respect davantage.

CLIMÈNE.

Et moi, que, si nos vœux doivent paroître au jour, C'est pour celui qui fait éclater plus d'amour.

ORANTE.

Oui; mais on voit l'ardeur dont une ame est saisie Bien mieux dans les respects que dans la jalousie.

CLIMÈNE.

Et c'est mon sentiment que qui s'attache à nous Nous aime d'autant plus qu'il se montre jaloux.

ORANTE.

Fi! ne me parlez point, pour être amans, Climène, De ces gens dont l'amour est fait comme la haine, Et qui, pour tous respects et toute ossre de vœux, Ne s'appliquent jamais qu'à se rendre fâcheux; Dont l'ame que sans cesse un noir transport anime,
Des moindres actions cherche à nous faire un crime,
En soumet l'innocence à son aveuglement,
Et veut sur un coup-d'œil un éclaircissement;
Qui, de quelque chagrin nous voyant l'apparence,
Se plaignent aussitôt qu'il naît de leur présence;
Et, lorsque dans nos yeux brille un peu d'enjouement,
Veulent que leurs rivaux en soient le fondement;
Enfin, qui, prenant droit des fureurs de leur zèle,
Ne nous parlent jamais que pour faire querelle,
Osent défendre à tous l'approche de nos cœurs,
Et se font les tyrans de leurs propres vainqueurs.
Moi, je veux des amans que le respect inspire;
Et leur soumission marque mieux notre empire.

Fi! ne me parlez point, pour être vrais amans, De ces gens qui pour nous n'ont nuls emportemens, De ces tièdes galans de qui les cœurs paisibles Tiennent déjà pour eux les choses infaillibles, N'ont point peur de nous perdre, et laissent, chaque jour, Sur trop de confiance endormir leur amour; Sont avec leurs rivaux en bonne intelligence, Et laissent un champ libre à leur persévérance. Un amour si tranquille excite mon courroux: C'est aimer froidement que n'être point jaloux; Et je veux qu'un amant, pour me prouver sa flamme, Sur d'éternels soupçons laisse flotter son ame, Et, par de prompts transports, donne un signe éclatant De l'estime qu'il fait de celle qu'il prétend. On s'applaudit alors de son inquiétude; Et s'il nous fait parfois un traitement trop rude,

Le plaisir de le voir soumis à nos genoux, S'excuser de l'éclat qu'il a fait contre nous, Ses pleurs, son désespoir d'avoir pu nous déplaire, Sont un charme à calmer toute notre colère.

#### ORANTE.

Si, pour vous plaire, il faut beaucoup d'emportement, Je sais qui vous pourroit donner contentement; Et je connois des gens dans Paris plus de quatre, Qui, comme ils le font voir, aiment jusques à battre.

#### CLIMÈNE.

Si pour vous plaire il faut n'être jamais jaloux, Je sais certaines gens fort commodes pour vous; Des hommes en amour d'une humeur si souffrante, Qu'ils vous verroient sans peine entre les bras de trente.

#### ORANTE.

Enfin par votre arrêt vous devez déclarer Celui de qui l'amour vous semble à préférer. \* (Orphise paroît dans le fond du théâtre, et voit Eraste entre Orante et Climène.)

#### ÉRASTE.

Puisqu'à moins d'un arrêt je ne m'en puis défaire, Toutes deux à la fois je veux vous satisfaire; Et pour ne point blamer ce qui plaît à vos yeux, Le jaloux aime plus, et l'autre aime bien mieux.

CLIMÈNE. L'arrêt est plein d'esprit; mais.

ÉRASTE.

Suffit. J'en suis quitte.

Après ce que j'ai dit, souffrez que je vous quitte.

# SCÈNE V.

# ORPHISE, ÉRASTE.

ÉRASTE apercevant Orphise, et allant au-devant d'elle.

Que vous tardez, Madame! et que j'éprouve bien!...

ORPHISE.

Non, non, ne quittez pas un si doux entretien. A tort vous m'accusez d'être trop tard venue; (Montrant Orante et Climène qui viennent de sortir.)

Et vous avez de quoi vous passer de ma vue.

Sans sujet contre moi voulez-vous vous aigrir? Et me reprochez-vous ce qu'on me fait souffrir? Ah! de grâce, attendez.

#### ORPHISE.

Laissez-moi, je vous prie; Et courez vous rejoindre à votre compagnie.

# SCÈNE VI.

### ÉRASTE.

CIEL! faut-il qu'aujourd'hui fâcheuses et fâcheux Conspirent à troubler les plus chers de mes vœux! Mais allons sur ses pas malgré sa résistance, Et faisons à ses yeux briller notre innocence.

# SCÈNE VII.

# ERASTE, DORANTE.

#### DORANTE.

Au! Marquis, que l'on voit de fâcheux tous les jours Venir de nos plaisirs interrompre le cours! Tu me vois enragé d'une assez belle chasse Qu'un fat... C'est un récit qu'il faut que je te fasse.

#### ÉRASTE.

Je cherche ici quelqu'un et ne puis m'arrêter.

#### DORANTE.

Parbleu! chemin faisant, je te le veux conter. Nous étions une troupe assez bien assortie, Qui pour courir un cerf avions hier fait partie: Et nous fûmes coucher sur le pays exprès, C'est-à-dire, mon cher, en fin fond de forêts. Comme cet exercice est mon plaisir suprême, Je voulus, pour bien faire, aller au bois moi-même, Et nous conclûmes tous d'attacher nos efforts Sur un cerf que chacun nous disoit cerf dix-cors; Mais moi, mon jugement, sans qu'aux marques j'arrête, Fut qu'il n'étoit que cerf à sa seconde tête. Nous avions comme il faut séparé nos relais, Et déjeunions en hâte avec quelques œufs frais, Lorsqu'un franc campagnard avec longue rapière, Montant superbement sa jument poulinière, Qu'il honoroit du nom de sa bonne jument, S'en est venu nous faire un mauvais compliment,

Nous présentant aussi, pour surcroît de colère, Un grand benêt de fils aussi sot que son père. Il s'est dit grand chasseur, et nous a priés tous Qu'il pût avoir le bien de courir avec nous. Dieu préserve, en chassant, toute sage personne D'un porteur de huchet qui mal à propos sonne; De ces gens qui, suivis de dix hourets galeux, Disent, ma meute, et font les chasseurs merveilleux! Sa demande reçue, et ses vertus prisées, Nous avons tous été frapper à nos brisées. A trois longueurs de trait, tayaut, voilà d'abord Le cerf donné aux chiens. J'appuie et sonne fort. Mon cerf débûche, et passe une assez longue plaine ; Et mes chiens après lui, mais si bien en haleine, Qu'on les auroit couverts tous d'un seul justaucorps. Il vient à la forêt. Nous lui donnons alors La vieille meute; et moi, je prends en diligence Mon cheval alezan, Tu l'as vu ?

ÉRASTE.

Non, je pense.

DORANTE.

Comment! c'est un cheval aussi bon qu'il est beau, Et que ces jours passés j'achetai de Gaveau \*. Je te laisse à penser si, sur cette matière, Il voudroit me tromper, lui qui me considère. Aussi je m'en contente; et jamais, en effet, Il n'a vendu cheval ni meilleur ni mieux fait. Une tête de barbe, avec l'étoile nette; L'encolure d'un cygne, effilée et bien droite;

<sup>\*</sup> Fameux marchand de chevaux.

Point d'épaules non plus qu'un lièvre; court-jointé, Et qui fait dans son port voir sa vivacité; Despieds, morbleu, despieds! le rein double: à vrai dire, J'ai trouvé le moyen, moi seul, de le réduire; Et sur lui, quoiqu'aux yeux il montrât beau semblant, Petit-Jean de Gaveau ne montoit qu'en tremblant, Une croupe en largeur à nulle autre pareille, Et des gigots, Dieu sait! Bref, c'est une merveille; Et j'en ai refusé cent pistoles, crois-moi, Au retour d'un cheval amené pour le roi. Je monte donc dessus, et ma joie étoit pleine De voir filer de loin les coupeurs dans la plaine; Je pousse, et je me trouve en un fort à l'écart, A la queue de nos chiens, moi seul avec Drécart \*. Une heure là-dedans notre cerf se fait battre. J'appuie alors mes chiens, et fais le diable à quatre; Enfin jamais chasseur ne se vit plus joyeux. Je le relance seul; et tout alloit des mieux, Lorsque d'un jeune cerf s'accompagne le nôtre : Une part de mes chiens se sépare de l'autre, Et je les vois, Marquis, comme tu peux penser, Chasser tous avec crainte, et Finaut balancer; Il se rabat soudain, dont j'eus l'ame ravie; Il empaume la voie; et moi, je sonne et crie, A Finaut! à Finaut! J'en revois à plaisir Sur une taupinière, et resonne à loisir. Quelques chiens revenoient à moi, quand, pour disgrâce, Le jeune cerf, Marquis, à mon campagnard passe.

<sup>\*</sup> Fameux piqueur.

Mon étourdi se met à sonner comme il faut, Et crie à pleine voix, tayaut! tayaut! tayaut! Mes chiens me quittent tous, et vont à ma pécore: J'y pousse, et j'en revois dans le chemin encore; Mais à terre, mon cher, je n'eus pas jeté l'œil, Que je connus le change, et sentis un grand deuil. J'ai beau lui faire voir toutes les différences Des pinces de mon cerf et de ses connoissances. Il me soutient toujours, en chasseur ignorant, Que c'est le cerf de meute; et par ce différend Il donne temps aux chiens d'aller loin. J'en enrage; Et, pestant de bon cœur contre le personnage, Je pousse mon cheval et par haut et par bas, Qui plioit des gaulis aussi gros que le bras : Je ramène les chiens à ma première voie, Qui vont, en me donnant une excessive joie, Requerir notre cerf, comme s'ils l'eussent vu. Ils le relancent : mais ce coup est-il prévu? A te dire le vrai, cher Marquis, il m'assomme: Notre cerf relancé va passer à notre homme, Oui, croyant faire un coup de chasseur fort vanté, D'un pistolet d'arçon qu'il avoit apporté Lui donne justement au milieu de la tête, Et de fort loin me crie : Ah! j'ai mis bas la bête. A-t-on jamais parlé de pistolets, bon dieu! Pour courre un cerf! Pour moi, venant dessus le lieu, J'ai trouvé l'action tellement hors d'usage, Que j'ai donné des deux à mon cheval, de rage, Et m'en suis revenu chez moi toujours courant, Sans vouloir dire un mot à ce sot ignorant.

#### ÉRASTE.

Tu ne pouvois mieux faire, et ta prudence est rare: C'est ainsi des fâcheux qu'il faut qu'on se sépare. Adieu.

#### DORANTE.

Quand tu voudras, nous irons quelque part Où nous ne craindrons point de chasseur campagnard.

#### ÉRASTE.

(Seul.)

Fort bien. Je crois qu'enfin je perdrai patience. Cherchons à m'excuser avecque diligence.

FIN DU SECOND ACTE.

#### BALLET DU SECOND ACTE.

#### PREMIÈRE ENTRÉE.

Des joueurs de boule arrêtent Eraste pour mesurer un coup sur lequel ils sont en dispute. Il se défait d'eux avec peine, et leur laisse danser un pas composé de toutes les postures qui sont ordinaires à ce jeu.

#### SECONDE ENTRÉE.

De petits frondeurs les viennent interrompre, qui sont chassés ensuite.

116 LES FACHEUX. BALLET DE L'ACTE II.

TROISIÈME ENTRÉE.

Des savetiers et des savetières, leurs pères, et autres, sont aussi chassés à leur tour.

QUATRIÈME ENTRÉE.

Un jardinier danse seul, et se retire pour faire place au troisième acte.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I.

# ERASTE, LA MONTAGNE.

ERASTE.

Lest vrai, d'un côté mes soins ont réussi, Cet adorable objet enfin s'est adouci; Mais d'un autre on m'accable, et les astres sévères Ont contre mon amour redoublé leurs colères. Oui, Damis, son tuteur, mon plus rude fâcheux, Tout de nouveau s'oppose au plus doux de mes vœux, A son aimable nièce a défendu ma vue, Et veut d'un autre époux la voir demain pourvue. Orphise toutefois, malgré son désaveu, Daigne accorder ce soir une grâce à mon feu; Et j'ai fait consentir l'esprit de cette belle A soussrir qu'en secret je la visse chez elle. L'amour aime surtout les secrètes faveurs; Dans l'obstacle qu'on force il trouve des douceurs; Et le moindre entretien de la beauté qu'on aime, Lorsqu'il est désendu, devient grâce suprême. Je vais au rendez-vous, c'en est l'heure à peu près: Puis, je veux m'y trouver plutôt avant qu'après.

LA MONTAGNE.

Suivrai-je vos pas?

LES FACHEUX.

ÉRASTE.

Non. Je craindrois que peut-être A quelques yeux suspects tu me fisses connoître.

LA MONTAGNE.

Mais...

ERASTE.

Je ne le veux pas.

LA MONTAGNE.

Je dois suivre vos lois:

Mais au moins si de loin...

ÉRASTE.

Te tairas-tu, vingt fois? Et ne veux-tu jamais quitter cette méthode De te rendre à toute heure un valet incommode?

# SCÈNE II.

# ÉRASTE, CARITIDÈS.

CARITIDES.

Monsieur, le temps répugne à l'honneur de vous voir, Le matin est plus propre à rendre un tel devoir : Mais de vous rencontrer il n'est pas bien facile; Car yous dormez toujours, ou yous êtes en ville: Au moins messieurs vos gens me l'assurent ainsi; Etj'ai, pour vous trouver, pris l'heure que voici. Encor est-ce un grand heur dont le destin m'honore; Car, deux momens plus tard, je vous manquois encore.

ÉRASTE.

Monsieur, souhaitez-vous quelque chose de moi? CARITIDÈS.

Je m'acquitte, Monsieur, de ce que je vous doi,

ACTE III, SCÈNE II.

119

Et vous viens... Excusez l'audace qui m'inspire. Si...

#### ÉRASTE.

Sans tant de façons, qu'avez-vous à me dire?

Comme le rang, l'esprit, la générosité, Que chacun vante en vous...

ÉRASTE.

Oui, je suis fort vanté.

Passons, Monsieur.

CARITIDÈS.

Monsieur, c'est une peine extrême Lorsqu'il faut à quelqu'un se produire soi-même; Et toujours près des grands on doit être introduit Par des gens qui de nous fassent un peu de bruit, Dont la bouche écoutée avecque poids débite Ce qui peut faire voir notre petit mérite. Pour moi, j'aurois voulu que des gens bien instruits Vous eussent pu, Monsieur, dire ce que je suis.

#### ÉRASTE.

Je vois assez, Monsieur, ce que vous pouvez être, Et votre seul abord le peut faire connoître.

#### CARITIDÈS.

Oui, je suis un savant charmé de vos vertus: Non pas de cessavans dont le nom n'est qu'en us, Il n'est rien si commun qu'un nom à la latine: Ceux qu'on habille en grec ont bien meilleure mine; Et pour en avoir un qui se termine en ès, Je me fais appeler monsieur Caritidès.

#### ÉRASTE.

Monsieur Caritides, soit. Qu'avez-vous à dire?

CARITIDES.

C'est un placet, Monsieur, que je voudrois vous lire, Et que, dans la posture où vous met votre emploi, J'ose vous conjurer de présenter au roi.

ÉRASTE.

Hé! Monsieur! vous pouvez le présenter vous-même.

Il est vrai que le roi fait cette grâce extrême;
Mais, par ce même excès de ses rares bontés,
Tant de méchans placets, Monsieur, sont présentés,
Qu'ils étoussent les bons; et l'espoir où je sonde,
Est qu'on donne le mien quand le prince est sans monde

Hé bien! vous le pouvez, et prendre votre temps.

Ah! Monsieur! les huissiers sont de terribles gens! Ils traitent les savans de faquins à nasardes, Et je n'en puis venir qu'à la salle des gardes. Les mauvais traitemens qu'il me faut endurer Pour jamais de la cour me feroient retirer, Si je n'avois conçu l'espérance certaine Qu'auprès de notre roi vous serez mon Mécène. Oui, votre crédit m'est un moyen assuré...

ÉRASTE.

Hé bien, donnez-moi donc, je le présenterai.

Le voici. Mais au moins oyez-en la lecture.

ÉRASTE.

Non...

CARITIDÈS.

C'est pour être instruit, Monsieur, je vous conjure.

#### PLACET AU ROI.

SIRE,

« Votre très-humble, très-obéissant, très-fidèle » et très-savant sujet et serviteur Caritidès, fran-» cais de nation, grec de profession, ayant consi-» déré les grands et notables abus qui se commet-» tent aux inscriptions des enseignes des maisons, » boutiques, cabarets, jeux de boule, et autres » lieux de votre bonne ville de Paris, en ce que » certains ignorans, compositeurs desdites ins-» criptions, renversent par une barbare, perni-» cieuse et détestable orthographe, toute sorte » de sens et de raison, sans aucun égard d'étymo-» logie, analogie, énergie, ni allégorie quelcon-» que, au grand scandale de la république des » lettres, et de la nation française, qui se décrie » et se déshonore par lesdits abus et fautes gros-» sières envers les étrangers, notamment envers » les Allemands, curieux lecteurs et spectateurs » desdites inscriptions...

#### ÉRASTE.

Ce placet est fort long, et pourroit bien fâcher.

Ah! Monsieur, pas un mot ne s'en peut retrancher. (Il continue.)

» supplie humblement Votre Majesté de créer, » pour le bien de son Etat et la gloire de son em-

» pire, une charge de contrôleur, intendant, cor-

» recteur, reviseur et restaurateur général des-

» dites inscriptions, et d'icelle honorer le sup-

» pliant, tant en considération de son rare et » éminent savoir, que des grands et signalés ser-» vices qu'il a rendus à l'Etat et à Votre Majesté, » en faisant l'anagramme de votredite Majesté, » en français, latin, grec, hébreu, syriaque, chal-» déen, arabe... »

ÉRASTE, l'interrompant. Fort bien. Donnez-le vîte, et faites la retraite. Il sera vu du roi; c'est une affaire faite.

#### CARITIDÈS.

Hélas! Monsieur, c'est tout que montrer mon placet. Si le roi le peut voir, je suis sûr de mon fait; Car, comme sa justice en toute chose est grande, Il ne pourra jamais refuser ma demande. Au reste, pour porter au ciel votre renom, Donnez-moi par écrit votre nom et surnom; J'en veux faire un poème en forme d'acrostiche Dans les deux bouts du vers et dans chaque hémistiche.

#### ÉRASTE.

Oui, vous l'aurez demain, monsieur Caritidès. (Seul.)

Ma foi, de tels savans sont des ânes bien faits. J'aurois dans d'autres temps bien ri de sa sottise.

# SCÈNE III.

# ORMIN, ÉRASTE.

ORMIN.

Bien qu'une grande affaire en ce lieu me conduise, J'ai voulu qu'il sortit avant que vous parler.

#### ÉRASTE.

Fort bien. Mais dépêchons; car je veux m'en aller.

Je nie doute à peu près que l'homme qui vous quitte Vous a fort ennuyé, Monsieur, par sa visite. C'est un vieux importun qui n'a pas l'esprit sain, Et pour qui j'ai toujours quelque défaite en main. Au Mail, au Luxembourg, et dans les Tuileries, Il fatigue le monde avec ses rêveries, Et des gens comme vous doivent fuir l'entretien De tous ces savantas qui ne sont bons à rien. Pour moi, je ne crains pas que je vous importune, Puisque je viens, Monsieur, faire votre fortune.

ÉRASTE, bas, a part.

Voici quelque souffleur, de ces gens qui n'ont rien, Et nous viennent toujours promettre tant de bien.

### (Haut.)

Vous avez fait, Monsieur, cette bénite pierre Qui peut seule enrichir tous les rois de la terre?

#### ORMIN.

La plaisante pensée, hélas! ou vous voilà!
Dieu me garde, Monsieur', d'être de ces fous-là!
Je ne me repais point de visions frivoles,
Et je vous porte ici les solides paroles
D'un avis que par vous je veux donner au roi,
Et que tout cacheté je conserve sur moi:
Non de ces sots projets, de ces chimères vaines,
Dont les surintendans ont les oreilles pleines;
Non de ces gueux d'avis dont les préteutions
Ne parlent que de vingt ou trenté millions;

Mais un qui, tous les ans, à si peu qu'on le monte, En peut donner au roi quatre cents de bon compte, Avec facilité, sans risque ni soupçon, Et sans fouler le peuple en aucune façon; Enfin, c'est un avis d'un gain inconcevable, Et que du premier mot on trouvera faisable. Oui, pourvu que par vous je puisse être poussé...

#### ÉRASTE.

Soit, nous en parlerons. Je suis un peu pressé.

Și vous me promettiez de garder le silence, Je vous découvrirois cet avis d'importance.

#### ÉRASTE.

Non, non, je ne veux point savoir votre secret.

#### ORMIN.

Monsieur, pour le trahir je vous crois trop discret, Et veux avec franchise en deux mots vous l'apprendre. Il faut voir si quelqu'un ne peut point nous entendre. (Après avoir regardé si personne ne l'écoute, il' s'approche de l'oreille d'Eraste.)

Cet avis merveilleux dont je suis l'inventeur Est que...

# ÉRASTE.

D'un peu plus loin; et pour cause, Monsieur.

Vous voyez le grand gain, sans qu'il faille le dire, Que de ses ports de mer le roi tous les ans tire: Or l'avis, dont encor nul ne s'est avisé, Est qu'il faut de la France, et c'est un coup aisé, ACTE III, SCÈNE IV.

125

En fameux ports de mer mettre toutes les côtes. Ce seroit pour monter à des sommes très-hautes; Et si...

ÉRASTE.

L'avis est bon, et plaira fort au roi. Adieu. Nous nous verrons.

OR MIN.

Au moins appuyez-moi Pour en avoir ouvert les premières paroles.

ÉRASTE.

Oui, oui.

ORMIN.

Si vous vouliez me prêter deux pistoles, Que vous reprendriez sur le droit de l'avis, Monsieur...

ÉRASTE.

(Il donne deux louis à Ormin.) (Seul.)

Oui, volontiers. Plùt à Dieu qu'à ce prix, De tous les importuns je pusse me voir quitte! Voyez quel contre-temps prend ici leur visite! Je pense qu'à la fin je pourrai bien sortir. Viendra-t-il point quelqu'un encor me divertir?

# SCÈNE IV.

# FILINTE, ÉRASTE.

FILINTE.

MARQUIS, je viens d'apprendre une étrange nouvelle. ÉR ASTE.

Quoi?

RÉPERTOIRE. Tome XV.

FILINTE.

Qu'un homme tantôt t'a fait une querelle.

ÉRASTE.

A moi?

FILINTE.

Que te sert-il de le dissimuler? Je sais de bonne part qu'on t'a fait appeler; Et, comme ton ami, quoi qu'il en réussisse, Je te viens contre tous faire offre de service.

ÉRASTE.

Je te suis obligé; mais crois que tu me fais...

FILINTE.

Tu ne l'avoueras pas, mais tu sors sans valets. Demeure dans la ville, ou gagne la campagne, Tu n'iras nulle part que je ne t'accompagne.

ÉRASTE, à part.

Ah! j'enrage!

FILINTE.

A quoi bon de te cacher de moi?

Je te jure, Marquis, qu'on s'est moqué de toi.

En vain tu t'en défends.

ÉRASTE.

Que le ciel me foudroie,

Si d'aucun démêlé...

FILINTE.

Tu penses qu'on tecroie?

ÉRASTE.

Hé! mon dieu! je te dis et ne déguise point Que... FILINTE.

Ne me crois pas dupe et crédule à ce point. ÉRASTE.

Veux-tu m'obliger?

FILINTE.

Non.

ÉRASTE.

Laisse-moi, je te pric.

FILINTE.

Point d'affaire, Marquis.

ÉRASTE.

Une galanterie

En certain lieu, ce soir...

FILINTE.

Je ne te quitte pas;

En quel lieu que ce soit je veux suivre tes pas.

ÉRASTE.

Parbleu, puisque tu veux que j'aie une querelle, Je consens à l'avoir pour contenter ton zèle. Ce sera contre toi, qui me fais enrager, Et dont je ne me puis par douceur dégager.

FILINTE.

C'est fort mal d'un ami recevoir le service. Mais puisque je vous rends un si mauvais office, Adieu. Videz sans moi tout ce que vous aurez.

ÉRASTE.

Vous serez mon ami quand vous me quitterez.
(Seul.)

Mais voyez quels malheurs suivent ma destinée! Ils m'auront fait passer l'heure qu'on m'a donnée.

# SCÈNE V.

# DAMIS, ÉRASTE, L'ÉPINE, LA RIVIÈRE et ses compagnons.

DAMIS, à part.

Quoi! malgré moi le traître espère l'obtenir! Ah! mon juste courroux le saura prévenir.

ÉRASTE, à part.

J'entrevois là quelqu'un sur la porte d'Orphise! Quoi! toujours quelque obstacle aux feux qu'elle autorise! DAMIS, à l'Epine.

Oui, j'ai su que ma nièce, en dépit de mes soins, Doit voir ce soir chez elle Eraste sans témoins.

LA RIVIÈRE, à ses compagnons. Qu'entends-je à ces gens là dire de notre maître? Approchons doucement sans nous faire connoître.

DAMIS, à l'Epine.

Mais avant qu'il ait lieu d'achever son dessein, Il faut de mille coups percer son traître sein. Va-t'en faire venir ceux que je viens de dire, Pour les mettre en embûche aux lieux que je désire, Afin qu'au nom d'Eraste on soit prêt à venger Mon honneur que ses feux ont l'orgueil d'outrager, A rompre un rendez-vous qui dans ce lieu l'appelle, Et noyer dans son sang sa slamme criminelle.

LA RIVIÈRE, attaquant Damis avec ses compagnons.

Avant qu'à tes fureurs on puisse l'immoler, Traître, tu trouveras en nous à qui parler.

#### ÉRASTE.

Bien qu'il m'ait voulu perdre, un point d'honneur me presse De secourir ici l'oncle de ma maîtresse.

( A Damis. )

Je suis à vous, Monsieur.

(Il met l'épée à la main contre la Rivière et ses compagnons, qu'il met en fuite.)

DAMIS.

O ciel! par quelsecours

D'un trépas assuré vois-je sauver mes jours? A qui suis-je obligé d'un si rase service?

ÉRASTE, revenant.

Je n'ai fait, vous servant, qu'un acte de justice.

Ciel! puis-je à mon oreille ajouter quelque foi? Est-ce la main d'Eraste?...

#### ÉRASTE.

Oui, oui, Monsieur, c'est moi.

Trop heureux que ma main vous ait tiré de peine, Trop malheureux d'avoir mérité votre haine.

#### DAMIS.

Quoi! celui dont j'avois résolu le trépas
Est celui qui pour moi vient d'employer son bras!
Ah! c'en est trop; mon cœur est contraint de se rendre!
Et quoi que votre amour ce soir ait pu prétendre,
Ce trait si surprenant de générosité
Doit étouffer en moi toute animosité.
Je rougis de ma faute, et blâme mon caprice.
Ma haine trop long-temps vous a fait injustice;
Et pour la condamner par un éclat fameux,

Je vous joins dès ce soir à l'objet de vos vœux.

## SCÈNE VI.

# DAMIS, ORPHISE, ÉRASTE.

ORPHISE, sortant de chez elle avec un flambeau. Monsieur, quelle aventure a d'un trouble effroyable...

DAMIS.

Ma nièce, elle n'a rien que de très-agréable, Puisqu'après tant de vœux que j'ai blâmés en vous C'est elle qui vous donne Eraste pour époux. Son bras a repoussé le trépas que j'évite, Et je veux envers lui que votre main m'acquitte.

ORPHISE.

Si c'est pour lui payer ce que vous lui devez, J'y consens, devant tout aux jours qu'il a sauvés.

ÉRASTE.

Mon cœur est si surpris d'une telle merveille, Qu'en ce ravissement je doute si je veille.

DAMIS.

Célébrons l'heureux sort dont vous allez jouir, Et que nos violons viennent nous réjouir.

(On frappe à la porte de Damis.)

ÉRASTE.

Qui frappe là si fort?

# SCÈNE VII.

# DAMIS, ORPHISE, ÉRASTE, L'ÉPINE.

L'ÉPINE.

Monsieur, ce sont des masques Qui portent des crincrins et des tambours de basques. (Les masques entrent, et occupent toute la place.)

#### ACTE III, SCÈNE VII. ÉRASTE.

Quoi! toujours des fâcheux? Holà! suisses, ici; Qu'on me fasse sortir ces gredins que voici.

## BALLET DU TROISIÈME ACTE.

## PREMIÈRE ENTRÉE.

Des suisses avec des hallebardes chassent tous les masques fâcheux, et se retirent ensuite pour laisser danser.

#### SECONDE ENTRÉE.

Quatre bergers et une bergère ferment le divertissement.

FIN DES FACHEUX.

of the

r i e demonstration de la compaction de

# L'ÉCOLE DES FEMMES,

COMÉDIE,

Représentée sur le théâtre du Palais - Royal, le 26 décembre, 1661.

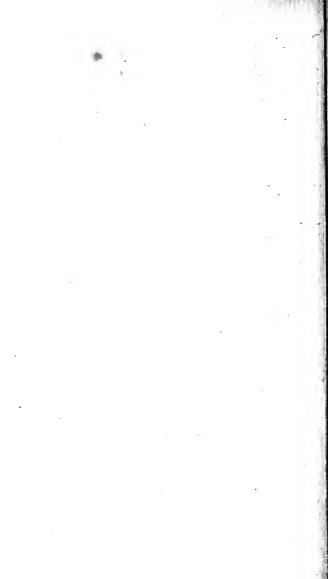

# A MADAME.

MADAME,

Je suis le plus embarrassé homme du monde lorsqu'il me faut dédier un livre; et je me trouve si peu fait au style d'épître dédicatoire, que je ne sais par où sortir de celle-ci. Un autre auteur qui seroit à ma place trouveroit d'abord cent belles choses à dire de votre Altesse Royale sur ce titre de l'Ecole des Femmes, et l'offre qu'il vous en feroit. Mais, pour moi, Madame, je vous avoue mon foible: je ne sais point cet art de trouver des rapports entre des choses si peu proportionnées;

et quelque belles lumières que mes confrères les auteurs me donnent tous les jours sur de pareils sujets, je ne vois point ce que votre Altesse Royale pourroit avoir à démêler avec la comédie que je lui présente. On n'est pas en peine, sans doute, comme il faut faire pour vous louer : la matière, Madame, ne saute que trop aux yeux; et de quelque côté qu'on vous regarde, on rencontre gloire sur gloire et qualités sur qualités. Vous en avez, Madame, du côté du rang et de la naissance, qui vous font respecter de toute la terre. Vous en avez du côté des grâces et de l'esprit et du corps, qui vous font admirer de toutes les personnes qui vous voient. Vous en avez du côté de l'ame, qui, si l'on ose parler ainsi, vous font aimer de tous ceux qui ont l'honneur d'approcher de vous: je veux dire cette douceur pleine de charmes dont vous daignez tempérer la fierté des grands titres que vous portez, cette bonté tout obligeante, cette affabilité généreuse que vous faites paroître pour tout le monde. Et ce sont particulièrement ces dernières pour qui je suis, et dont je sens fort bien que je ne me pourrai taire quelque jour. Mais encore une fois, Madame, je ne sais point le biais de faire entrer ici des vérités si éclatantes; et ce sont choses, à mon avis, et d'une trop vaste étendue, et d'un mérite trop relevé, pour les vouloir renfermer dans une épître et les mêler avec des

bagatelles. Tout bien considéré, Madame, je ne vois rien à faire ici pour moi que de vous dédier simplement ma comédie; et de vous assurer, avec tout le respect qu'il m'est possible, que je suis,

MADAME,

De Votre Altesse Royale,

Le très-humble, très-obéissant et très-obligé serviteur,

Molière.

# PRÉFACE.

Bien des gens ont frondé d'abord cette comédie: mais les rieurs ont été pour elle; et tout le mal qu'on en a pu dire n'a pu faire qu'elle n'ait eu un succès dont je me contente. Je sais qu'on attend de moi dans cette impression quelque préface qui réponde aux censeurs, et rende raison de mon ouvrage; et sans doute que je suis assez redevable à toutes les personnes qui lui ont donné leur approbation, pour me croire obligé de défendre leur jugement contre celui des autres: mais il se trouve qu'une grande partie des choses que j'aurois à dire sur ce sujet est déjà dans une dissertation que j'ai faite en dialogue, et dont je ne sais encore ce que je ferai. L'idée de ce dialogue, ou, si l'on veut, de cette petite comédie, me vint après les deux ou trois premières représentations de ma pièce. Je la dis, cette idée, dans une maison où je me trouvai un soir : et d'abord une personne de qualité, dont l'esprit est assez connu dans le monde, et qui me fait l'honneur de m'aimer, trouva le projet assez à son gré non-seulement pour me solliciter d'y mettre la main, mais encore pour l'y mettre lui-même; et je fus étonné que, deux jours après, il me montra toute l'affaire exécutée d'une

manière, à la vérité, beaucoup plus galante et plus spirituelle que je ne puis faire, mais où je trouvai des choses trop avantageuses pour moi; et j'eus peur que, si je produisois cet ouvrage sur notre théâtre, on ne m'accusat d'avoir mendié les louanges qu'on m'y donnoit. Cependant cela m'empêcha, par quelque considération, d'achever ce que j'avois commencé. Mais tant de gens me pressent tous les jours de le faire, que je ne sais ce qui en sera; et cette incertitude est cause que je ne mets point dans cette préface ce qu'on verra dans la critique, en cas que je me résolve à la faire paroître. S'il faut que cela soit, je le dis encore, ce sera seulement pour venger le public du chagrin délicat de certaines gens; car pour moi je m'en tiens assez vengé par la réussite de ma comédie; et je souhaite que toutes celles que je pourrai faire soient traitées par eux comme celleci, pourvu que le reste soit de même.

## PERSONNAGES.

ARNOLPHE ou LA SOUCHE.

AGNÈS, fille d'Enrique.

HORACE, amant d'Agnès, fils d'Oronte.

CHRYSALDE, ami d'Arnolphe.

ENRIQUE, beau-frère de Chrysalde et père d'Agnès.

ORONTE, père d'Horace et ami d'Arnolphe.

ALAIN, paysan, valet d'Arnolphe.

GEORGETTE, paysanne, servante d'Arnolphe. UN NOTAIRE.

La scène est à Paris, dans une place d'un faubourg.

# L'ÉCOLE DES FEMMES,

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I.

ARNOLPHE, CHRYSALDE.

CHRYSALDE.

Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main?

Oui. Je veux terminer la chose dans demain.

#### CURYSALDE.

Nous sommes ici seuls; et l'on peut, ce mesemble, Sans craindre d'être ouïs, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur; Et, de quelque façon que vous tourniez l'atfaire, Prendre femme est à vous un coup bien téméraire.

#### ARNOLPHE.

Il est vrai, notre ami, peut-être que, chez vous, Vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous; Et votre front, je crois, veut que du mariage Les cornes soient partout l'infaillible apanage.

CHRYSALDE.

Cesont coups du hasard, dont on n'est point garant; Et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie Dont cent pauvres maris ont souffert la furie: Car enfin vous savez qu'il n'est grands ni petits Que de votre critique on ait vus garantis; Que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, De faire cent éclats des intrigues secrètes...

#### ARNOLPHE.

Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi Où l'on ait des maris si patiens qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces, Qui sont accommodés chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien, dont sa femme fait part A ceux qui prennent soin de le faire cornard: L'autre un peu plus heureux, mais non pas moins infâme Voit faire tous les jours des présens à sa femme, Et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu, Parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guères: L'autre en toute douceur laisse aller les affaires, Et, voyant arriver chez lui le damoiseau, Prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une de son galant, en adroite femelle, Fait fausse confidence à son époux fidèle,

Qui dort en sûreté sur un pareil appas, Et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas: L'autre, pour se purger de sa magnificence, Dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense; Et le mari benêt, sans songer à quel jeu, Sur les gains qu'elle fait rend des grâces à Dieu. Enfin ce sont partout des sujets de satire; Et, comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots...?

#### CHRYSALDE.

Oui: mais qui rit d'autrui Doit craindre qu'en revanche on rie aussi de lui. J'entends parler le monde; et des gens se délassent A venir débiter les choses qui se passent: Mais, quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis, Jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste: et bien qu'aux occurrences Je puisse condamner certaines tolérances, Que mon dessein ne soit de souffrir nullement Ce que quelques maris souffrent paisiblement, Pourtant je n'ai jamais affecté de le dire; Car enfin il faut craindre un revers de satire, Et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas De ce qu'on pourra faire, ou bien ne faire pas-Ainsi, quand à monfront, par un sort qui tout mêne, Il seroit arrivé quelque disgrâce humaine, Après mon procédé, je suis presque certain Qu'on se contentera de s'en rire sous main: Et peut-être qu'encor j'aurai cet avantage Que quelques bonnes gens diront que c'est dommage.

144 L'ÉCOLE DES FEMMES.
Mais de vous, cher compère, il en est autrement;
Je vous le dis encor, vous risquez diablement.
Comme sur les maris accusés de soustrance
De tout temps votre langue a daubé d'importance,
Qu'on vous a vu contre eux un diable déchaîné,
Vous devez marcher droit pour n'être point berné;
Et, s'il faut que sur vous on ait la moindre prise,
Gare qu'aux carrefours on ne vous tympanise,

#### ARNOLPHE.

Et...

Mon dieu! notre ami, ne vous tourmentez point. Bien rusé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les subtiles trames Dont pour nous en planter savent user les femmes; Ét, comme on est dupé par leurs dextérités, Contre cet accident j'ai pris mes sûretés; Et celle que j'épouse a toute l'innocence Qui peut sauver mon front de maligne influence.

#### CHRYSALDE.

Hé! que prétendez-vous? qu'une sotte, en un mot?...

#### ARNOLPHE.

Epouser une sotte est pour n'être point sot.
Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage:
Mais une femme habile est un mauvais présage;
Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens
Pour avoir pris les leurs avec trop de talens.
Moi, j'irois me charger d'une spirituelle
Qui ne parleroit rien que cercle et que ruelle,
Qui de prose et de vers feroit de doux écrits,
Et que visiteroient marquis et beaux esprits,

Tandis que, sous le nom de mari de madame,
Je serois comme un saint que pas un ne réclame?
Non, non, je ne veux point d'un esprit quisoit haut;
Et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut.
Je prétends que la mienne, en clartés peu sublime,
Même ne sache pas ce que c'est qu'une rime;
Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon,
Et qu'on vienne à lui dire à son tour: Qu'y met-on?
Je veux qu'elle réponde: Une tarte à la crême;
En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême:
Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler,
De savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer.

CHRYSALDE.

Une femme stupide est donc votre marotte ·

ARNOLPHE.

Tant, que j'aimerois mieux une laide bien sotte, Qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit.

CHRYSALDE.

L'esprit et la beauté....

ARNOLPHE.

L'honnêteté suffit.

CHRYSALDE.

Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête Puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je croi, D'avoir toute sa vie une bête avec soi, Pensez-vous le bien prendre, et que sur votre idée La sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, Mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir; 146 L'ÉCOLE DES FEMMES. Et la stupide au sien peut manquer d'ordinaire Sans en avoir l'envie, et saus penser le faire.

#### ARNOLPHE.

A ce bel argument, à ce discours profond, Ce que Pantagruel à Panurge répond: Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte, Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte; Vous serez ébahi, quand vous serez au bout, Que vous ne m'aurez rien persuadé du tout.

## CHRYSALDE.

Je ne vous dis plus mot.

## ARNOLPHE.

Chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode: Je me vois riche assez pour pouvoir, que je croi, Choisir une moitié qui tienne tout de moi, Et de qui la soumise et pleine dépendance N'ait à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé, parmi d'autres enfans, M'inspira de l'amour pour elle dès quatre ans : Sa mère se trouvant de pauvreté pressée, De la lui demander il me vint en pensée; Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, A s'ôter cette charge eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, Je la sis élever selon ma politique, C'est-à-dire, ordonnant quels soins on emploieroit Pour la rendre idiote autant qu'il se pourroit. Dieu merci, le succès a suivi mon attente; Et grande, je l'ai vue à tel point innocente,

Que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait
Pour me faire une femme au gré de mon souhait.
Je l'ai donc retirée; et, comme ma demeure
A cent sortes de gens est ouverte à toute heure,
Je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir,
Dans cette autre maison où nul ne me vient voir,
Et, pour ne point gâter sa bonté naturelle,
Jen'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle.
Vous me direz: Pourquoi cette narration?
C'est pour vous rendre instruit de ma précaution.
Le résultat de tout est qu'en ami fidèle
Ce soir je vous invite à souper avec elle;
Je veux que vous puissiez un peu l'examiner,
Et voir si de mon choix on doit me condamner.

CHRYSALDE.

J'y consens.

#### ARNOLPHE.

Vous pourrez, dans cette conférence, Juger de sa personne et de son innocence.

## CHRYSALDE.

Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit Ne peut....

#### ARNOLPHE.

La vérité passe encor mon récit.

Dans ses simplicités à tous coups je l'admire,
Et parfois elle en dit dont je pâme de rire.

L'autre jour, pourroit-on se le persuader?
Elle étoit fort en peine, et me vint demander,
Avec une innocence à nulle autre pareille,
Si les enfans qu'on fait se faisoient par l'oreille.

L'ÉCOLE DES FEMMES.

#### CHRYSALDE.

Je me réjouis fort, seigneur Arnolphe....

#### ARNOLPHE.

Bon!

Me voulez-vous toujours appeler de ce nom?

#### CHRYSALDE.

Ah! malgré que j'en aie, il me vient à la bouche, Et jamais je ne songe à monsieur de La Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser A quarante-deux ans de vous débaptiser, Et d'un vieux tronc pourri de votre métairie Vous faire dans le monde un nom de seigneurie?

#### ARNOLPHE.

Outre que la maison par ce nom se connoît, La Souche plus qu'Arnolphe à mes oreilles plaît.

#### CHRYSALDE.

Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères
Pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères!
De la plupart des gens c'est la démangeaison;
Et, sans vous embrasser dans la comparaison,
Je sais un paysan qu'on appeloit Gros-Pierre,
Qui, n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terr
Y fit tout alentour faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur de l'Isle en prit le nom pompeux.

#### ARNOLPHE.

Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte. Mais enfin de La Souche est le nom que je porte: J'y vois de la raison, j'y trouve des appas; Et m'appeler de l'autre est ne m'obliger pas.

#### CHRYSALDE.

Cependant la plupart ont peine à s'y soumettre, Et je vois même encor des adresses de lettre....

ARNOLPHE.

Je le soussre aisément de qui n'est pas instruit; Mais vous...

#### CHRYSA LDE.

Soit: là-dessus nous n'aurons point de bruit; Et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche A ne vous plus nommer que monsieur de La Souche.

ARNOLPHE.

Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour, Et dire seulement que je suis de retour.

CHRYSALDE, à part, en s'en allant. Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières.

ARNOLPHE, seul.

Il est un peu blessé de certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion Un chacun est chaussé de son opinion!

(Il frappe à sa porte.)

Holà!

## SCÈNE II.

ARNOLPHE, ALAIN ET GEORGETTE dans la maison.

ALAIN.

Qui heurte?

ARNOLPHE.

. ( à part.)

Ouvrez. On aura, que je pense. Grande joie à me voir après dix jours d'absence. RÉPERTOIRE. Tome xv. 13 150

L'ÉCOLE DES FEMMES.

ALAIN.

Qui va là?

ARNOLPHE.

Moi.

ALAIN.

Georgette!

GEORGETTE.

Hé bien?

ALAIN.

Ouvre là-bas.

GEORGETTE.

Va-s-y, toi.

ALAIN.

Va-s-y, toi.

GEORGETTE.

Ma foi, je n'irai pas.

ALAIN.

Je n'irai pas aussi.

ARNOLPHE.

Belle cérémonie

Pour me laisser dehors! Holà ho! je vous prie.

Qui frappe?

ARNOLPHE.

Votre maître.

GEORGETTE.

Alain!

ALAIN.

Quoi?

GEORGETTE.

C'est monsieu

Ouvre vîte.

ALAIN.

Ouvre, toi.

GEORGETTE.

Je souffle notre feu.

ALAIN.

J'empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte.

Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte N'aura point à manger de plus de quatre jours. Ah!

GEORGETTE.

Par quelle raison y venir, quand j'y cours?

ALAIN.

Pourquoi plus tôt que moi? Le plaisant stratagême!

Ote-toi donc de là.

ALAIN.

Non, ôte-toi, toi-même.

GEORGETTE.

Je veux ouvrir la porte.

ALAIN.

Et je veux l'ouvrir, moi.

GEORGETTE.

Tu ne l'ouvriras pas.

ALAIN. 2

Ni toi non plus.

GEÒRGETTE.

Ni toi.

ARNOLPHE.

Il faut que j'aie ici l'ame bien patiente!

152

L'ÉCOLE DES FEMMES.

ALAIN, en entrant.

Au moins, c'est moi, Monsieur.

GEORGETTE, en entrant.

Je suis votre servante;

C'est moi.

ALAIN.

Sans le respect de monsieur que voilà, Je te...

ARNOLPHE, recevant un coup d'Alain.

Peste!

ALAIN.

Pardon.

ARNOLPHE.
Voyez ce lourdaud-là!

ALAIN.

C'est elle aussi, Monsieur.

ARNOLPHE.

Oue tous deux on se taise.

Songez à me répondre, et laissons la fadaise. Hé bien! Alain, comment se porte-t-on ici?

ALAIN

Monsieur, nous nous...

(Arnolphe óte le chapeau de dessus la téte d'Alain.) Monsieur, nous nous por...

(Arnolphe l'ôte encore.)

Dieu merci,

Nous nous...

ARNOLPHE, ôtant le chapeau d'Alain pour la troisième fois, et le jetant par terre.

Qui vous apprend, impertinente bête, A parler devant moi le chapeau sur la tête? ACTE I, SCÈNE IV.

Vous faites bien, j'ai tort.

ARNOLPHE, à Alain.

Faites descendre Agnès.

# SCÈNE III.

# ARNOLPHÉ, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

Lorsque je m'en allai, fut-elle triste après?

Triste? Non.

ARNOLPHE.

Non!

GEORGETTE.

Si fait.

ARNOLPHE.

Pourquoi donc?...

GEORGETTE.

Oui, je meure.

Elle vous croyoit voir de retour à toute lieure; Et nous n'oyions jamais passer devant chez nous Cheval, âne, ou mulet, qu'elle ne prît pour vous.

## SCÈNE IV.

# ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

La besogne à la main! c'est un bon témoignage. Hé bien, Agnès, je suis de retour du voyage: En êtes-vous bien aise? AGNÈS.

Oui, Monsieur, dieu merci.

ARNOLPHE.

Et moi de vous revoir je suis bien aise aussi. Vous vous êtes toujours, comme on voit, bien portée?

AGNÈS.

Hors les puces, qui m'ont la nuit inquiétée.

ALNOLPHE.

Ah! vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser, AGNÈS.

Vous me ferez plaisir.

ARNOLPHE.

Je le puis bien penser.

Que faites-vous donc là?

AGNÈS.

Je me fais des cornettes.

Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites.

ARNOLPHE.

Ah! voilà qui va bien! Allez, montez là haut: Ne vous ennuyez point, je reviendrai tantôt, Et je vous parlerai d'affaires importantes.

## SCÈNE V.

## ARNOLPHE.

Héroïnes du temps, mesdames les savantes, Pousseuses de tendresse et de beaux sentimens, Je défie à la fois tous vos vers, vos romans, Vos lettres, billets doux, toute votre science, De valoir cette honnête et pudique ignorance. Ce n'est point par le bien qu'il faut être ébloui; Et pourvu que l'honneur soit...

# SCÈNE VI.

## ARNOLPHE, HORACE.

ARNOLPHE.

Que vois-je! est-ce?...oui. Je me trompe. Nenni. Si fait. Non, c'est lui-même, Hor...

HORACE.

Seigneur Ar...

ARNOLPHE.

HORACE.

Arnolphe.

ARNOLPHE.

Ah! joie extrême.

Et depuis quand ici?

HORACE.

Depuis neuf jours.

ARNOLPHE.

Vraiment?

HORACE.

Je fus d'abord chez vous, mais inutilement.

ARNOLPHE.

J'étois à la campagne.

HORACE.

Oui, depuis dix journées.

ARNOLPHE.

Oh! comme les enfans croissent en peu d'années!

156 L'ÉCOLE DES FEMMES.

J'admire de le voir au point où le voilà,

Après que je l'ai vu pas plus grand que cela.

HORAGE.

Vous voyez.

ARNOLPHE.

Mais de grâce, Oronte votre père, Mon bon et cher ami que j'estime et révère, Que fait-il à présent? Est-il toujours gaillard? A tout ce qui le touche il sait que je prends part: Nous ne nous sommes vus depuis quatre ans ensemble, Ni, qui plus est, écrit l'un à l'autre, me semble.

HORACE.

Il est, seigneur Arnolphe, encor plus gai que nous: Et j'avois de sa part une lettre pour vous; Mais depuis par un autre il m'apprend sa venue, Et la raison encor ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens Qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens Qu'il s'est en quatorze ans acquis dans l'Amérique?

ARNOLPHE.

Non. Mais yous a-t-on dit comme on le nomme?

HORACE.

Enrique.

ARNOLPHE.

Non.

HORACE.

Mon père m'en parle, et qu'il est revenu, Comme s'il devoit m'être entièrement connu, Et m'écrit qu'en chemin ensemble ils se vont mettre Pour un fait important que ne dit pas sa lettre.

(Horace remet la lettre d'Oronte à Arnolphe.)

#### ARNOLPHE.

J'aurai certainement grande joie à le voir, Et pour le régaler je ferai mon pouvoir.

(Après avoir lu la lettre.)

Il faut pour les amis des lettres moins civiles, Et tous ces complimens sont choses inutiles. Sans qu'il prît le souci de m'en écrire rien, Vous pouvez librement disposer de mon bien.

#### HORACE.

Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, Et j'ai présentement besoin de cent pistoles.

#### ARNOLPHE.

Ma foi c'est m'obliger que d'en user ainsi, Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse.

HORACE.

Il faut...

ARNOLPHE.

Laissons ce style.

Hé bien! comment encor trouvez-vous cette ville?

Nombreuse en citoyens, superbe en bâtimens; Et j'en crois merveilleux les divertissemens.

#### ARNOLPHE.

Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise:
Mais pour ceux que du nom de galans on baptise,
Ils ont en ce pays de quoi se contenter,
Car les femmes y sont faites à coqueter:
On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde,
Et les maris aussi les plus benins du monde;

C'est un plaisir de prince, et des tours que je voi Je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une. Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, Et vous êtes de taille à faire des cocus.

#### HORACE.

A ne vous rien cacher de la vérité pure, J'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure, Et l'amitié m'oblige à vous en faire part.

ARNOLPHE, à part.

Bon! voici de nouveau quelque conte gaillard; Et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes.

новасе.

Mais, de grâce, qu'au moins ces choses soient secrètes.

ARNOLPHE.

Oh!

#### HORACE.

Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions Un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avoûrai donc avec pleine franchise Qu'ici d'une beauté mon ame s'est éprise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès, Que je me suis chez elle ouvert un doux accès, Et sans trop me vanter ni lui faire une injure, Mes affaires y sont en fort bonne posture.

ARNOLPHE, en riant.

Et c'est?

повась, lui montrant le logis d'Agnès. Un jeune objet qui loge en ce logis Dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis; Simple, à la vénité, par l'erreur sans seconde D'un homme qui la cache au commerce du monde, Mais qui, dans l'ignorance où l'on veut l'asservir, Fait briller des attraits capables de ravir; Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre Dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu Ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu: C'est Agnès qu'on l'appelle.

ARNOLPHE, à part. Ah! je crève!

HORACE.

Pourl'homme,

C'est, je crois, de la Zousse, ou Source qu'on le nomme; Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom: Riche, à ce qu'on m'a dit; mais des plus sensés, non: Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connoissez-vous point?

ARNOLPHE, à part.

La fâcheuse pilule!

HORACE.

Hé! vous ne dites mot?

AR NO LPHE.

Et oui, je le connoi.

norace.

C'est un fou, n'est-ce pas?

ARNOLPHE.

Hé...

HORACE.

Qu'en dites-vous? Quoi?

Hé, c'est-à-dire, oui. Jaloux à faire rire? Sot? Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. 160 L'ÉCOLE DES FEMMES. Ensin l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou, pour ne vous point mentir; Et ce seroit péché qu'une beauté si rare Fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux Vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux; Et l'argent que de vous j'emprunte, avec franchise, N'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, Que l'argent est la clef de tous les grands ressorts, Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, En amour, comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin! Seroit-ce qu'en effet Vous désapprouveriez le dessein que j'ai fait?

ARNOLPHE.

Non, c'est que je songeois...

HORACE.

Cet entretien vous lasse.

Adieu. J'irai chez vous tantôt vous rendre grâce.

ARNOLPHE, se croyant seul.

Ah! faut-il!...

HORACE, revenant.

De rechef, veuillez être discret;

Et n'allez pas, de grâce, éventer mon secret.

ARNOLPHE, se croyant seul.

Que je sens dans mon ame!...

HORACE, revenant.

Et surtout à mon père,

Qui s'en feroit peut-être un sujet de colère.

ARNOLPHE, croyant qu'Horace revient encore. Oh!...

## SCÈNE VII.

## ARNOLPHE.

On! que j'ai souffert durant cet entretien!

Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien.

Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême
Il m'est venu conter cette affaire à moi-même!
Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur,
Etourdi montra-t-il jamais tant de fureur?

Mais, ayant tant souffert, je devois me contraindre
Jusques à m'éclaircir de ce que je dois craindre,
A pousser jusqu'au bout son caquet indiscret,
Et savoir pleinement leur commerce secret.
Tâchons de le rejoindre; il n'est pas loin, je pense:
Tirons-en de ce fait l'entière confidence.
Je tremble du malheur qui m'en peut arriver,
Etl'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

## SCÈNE I.

## ARNOLPHE.

L m'est, lorsque j'y pense, avantageux sans doute D'avoir perdu mes pas, et pu manquer sa route: Car ensin de mon cœur le trouble impérieux N'eût pu se rensermer tout entier à ses yeux; Il eût fait éclater l'ennui qui me dévore, Et je ne voudrois pas qu'il sût ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau, Et laisser un champ libre aux yeux d'un damoiseau J'en veux rompre le cours, et, sans tarder, apprendr Jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre: J'y prends pour mon honneur un notable intérêt; Je la regarde en semme aux termes qu'elle en est; Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte, Et tout ce qu'elle fait ensin est sur mon compte. Eloignement fatal! voyage malheureux!

(Il frappe à sa porte.)

## SCÈNE II.

ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

ALAIN.

AH! Monsieur, cette fois...

L'ÉCOLE DES FEMMES. ACTE II, SCÈNE II. ARNOLPHE.

Paix. Venez çà, tous deux.

Passez là, passez là. Venez là, venez, dis-je.

GEORGETTE.

Ah! yous me faites peur, et tout mon sang se fige. ARNOLPHE.

C'est donc ainsi qu'absent vous m'avez obéi? Et tous deux de concert vous m'avez donc trahi? GEORGETTE, tombant aux genoux d'Arnolphe. Hé! ne me mangez pas, Monsieur, je vous conjurc.

ALAIN, à part.

Quelque chien enragé l'a mordu, je m'assure. ARNOLPHE, à part.

Ouf! Je nepuis parler, tant je suis prévenu; Je suffoque, et voudrois me pouvoir mettre nu.

(A Alain et à Georgette.)

Vous avez donc souffert, ô canaille maudite! ... (A Alain qui veut s'enfuir.)

Ou'un homme soit venu...? Tu veux prendrela fuite! (A Georgette.)

Il faut que sur le champ... Si tu bouges... Je veux ( A Alain. )

Que vous me disiez... Hé!oui, je veux que tous deux... ( Alain et Georgette se lèvent et veulent encore s'enfuir.)

Quiconque remuera, par la mort! je l'assomme. Comme est-ce que chez moi s'est introduit cet homme? Hé! parlez. Dépêchez, vîte, promptement, tôt, Sans rêver. Veut-on dire?

> ALAIN et GEORGETTE. Ah!ah!

164 L'ÉCOLE DES FEMMES.

GEORGETTE, retombant aux genoux d'Arnolphe.

Le cœur me faut.

ALAIN, retombant aux genoux d'Arnolphe. Je meurs.

ARNOLPHE, à part.

Je suis en eau: prenons un peu d'halcine; Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurois-je deviné, quand je l'ai vu petit, Qu'il croîtroit pour cela? Ciel? que mon cœur pâtit! Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche. Je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons à modérer notre ressentiment.

Patience, mon cœur, doucement, doucement.

( A Alain et à Georgette.)

Levez-vous, ct, rentrant, faites qu'Agnès descende.

( A part.)

Arrêtez. Sa surprise en deviendroit moins grande: Du chagrin qui me trouble ils iroient l'avertir, Et moi-même je veux l'aller faire sortir.

( A Alain et à Georgette.)

Que l'on m'attende ici.

## SCÈNE III.

## ALAIN, GEORGETTE.

GEORGETTE.

Mon dieu! qu'il est terrible! Ses regards m'ont fait peur, mais une peur horrible; Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien.

ALAIN

Ce monsieur l'a fâché; je te le disois bien.

GEORGETTE.

Mais que diantre est-ce là, qu'avec tant de rudesse Il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde il veut tant la cacher, Et qu'il ne sauroit voir personne en approcher?

ALAIN.

C'est que cette action le met en jalousie.

GEORGETTE.

Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie?

ALAIN.

Cela vient... Cela vient de ce qu'il est jaloux.

Oui: mais pourquoi l'est-il? et pourquoi ce courroux?

C'est que la jalousie... entends-tu bien, Georgette?
Est une chose... là... qui fait qu'on s'inquiète...
Et qui chasse les gens d'autour d'une maison.
Je m'en vais te bailler une comparaison,
Afin de concevoir la chose davantage:
Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage,
Que, si quelque affamé venoit pour en manger,
Tu serois en colère, et voudrois le charger?

GEORGETTE.

Oui, je comprends cela.

ALAIN

C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme; Et quand un homme voit d'autres hommes parfois Qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts,

Il en montre aussitôt une colère extrême.

GEORGETTE.

Oui: mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même, Et que nous en voyons qui paroissent joyeux Lorsque leurs femmes sont avec les beaux monsieux

C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue Qui n'en veut que pour soi.

GEORGETTE.

Si je n'ai la berlue,

Je le vois qui revient.

ALAIN.

Tes yeux sont bons, c'est lui.

Vois comme il est chagrin.

ALAIN.

C'est qu'il a de l'ennui.

# SCÈNE IV.

## ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE, à part.

Un certain grec disoit à l'empereur Auguste, Comme une instruction utile autant que juste, Que, lorsqu'une aventure en colère nous met, Nous devons, avant tout, dire notre alphabet, Afin que dans ce temps la bile se tempère, Et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès, Et je la fais venir dans ce lieu tout exprès Sous prétexte d'y faire un tour de promenade, Afin que les soupçons de mon esprit malade Puissent sur le discours la mettre adroitement, Et, lui sondant le cœur, s'éclaircir doucement.

# SCÈNE V.

# ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

VENEZ, Agnès.

( A Alain et à Georgette.)

Rentrez.

## SCÈNE VI.

# ARNOLPHE, AGNÈS.

ARNOLPHE.

La promenade est belle.

AGNÈS.

Fort belle.

ARNOLPHE.

Le beau jour!

AGNES.

Fort beau.

ARNOLPHE,

Quelle nouvelle?

AGNÈS.

Le petit chat est mort.

ARNOLPHE.

C'est dommage; mais quoi!
Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi.
Lorsquej'étois aux champs, n'a-t-il point fait de pluie!

L'ÉCOLE DES FEMMES.

AGNÈS.

Non.

ARNOLPHE.

Vous ennuyoit-il?

AGNÈS.

Jamais je ne m'ennuie.

ARNOLPHE.

Qu'avez-vous fait encor ces neuf ou dix jours-ci?

Six chemises, je pense, et six coiffes aussi.

ARNOLPHE, après avoir un peu révé.

Le monde, chère Agnès, est une étrange chose!

Voyez la médisance, et comme chacun cause!

Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconn

Etoit en mon absence à la maison venu;

Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues:

Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues,

Et j'ai voulu gager que c'étoit faussement...

AGNÈS.

Mon dieu! ne gagez pas, vous perdriez vraiment.
ARNOLPHE.

Quoi! c'est la vérité qu'un homme?...

AGNÈS.

Chose sûre.

Il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure.

ARNOLPHE, bas, à part.

Cet aveu qu'elle fait avec sincérité Me marque pour le moins son ingénuité.

(Haut.)

Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, Que j'avois défendu que vous vissiez personne: AGNÈS.

Oui: mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi; Et vous en auriez fait sans doute autant que moi.

ARNOLPHE.

Peut-être. Mais enfin contez-moi cette histoire.

AGNES.

Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étois sur le balcon à travailler au frais, Lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès Un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, D'une humble révérence aussitôt me salue : Moi, pour ne point manquer à la civilité, Je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain il me refait une autre révérence; Moi, j'en refais de même une autre en diligence : Et lui d'une troisième aussitôt repartant, D'une troisième aussi j'y repars à l'instant! Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, Me fait à chaque fois révérence nouvelle; Et moi, qui tous ses tours fixement regardois, Nouvelle révérence aussi je lui rendois : Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, Toujours comme cela je me serois tenue, Ne voulant point céder, ni recevoir l'ennui Qu'il me pût estimer moins civile que lui.

ARNOLPHE.

Fort bien.

AGNÈS.

Le lendemain, étant sur notre porte, Une vieille m'aborde, en parlant de la sorte: 170 L'ÉCOLE DES FEMMES.

« Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir,

» Et dans tous vos attraits long-temps vous maintenir!

» Il ne vous a pas faite une belle personne

» Afin de mal user des choses qu'il vous donne;

» Et vous devez savoir que vous avez blessé

» Un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé.»

ARNOLPHE, à part.

Ah! suppôt de satan! exécrable damnée!

AGNÈS.

Moi, j'ai blessé quelqu'un! fis-je tout étonnée.

« Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon;

» Et c'est l'homme qu'hier vous vîtes du balcon. »

Hélas! qui pourroit, dis-je, en avoir été cause?

Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose?

« Non, dit-elle; vos yeux ont fait ce coup fatal,

» Et c'est de leurs regards qu'est venu tout son mal.»

» Et c'est de leurs regards qu'est venu tout son mal.; Hé! mon dieu! ma surprise est, fis-je, sans seconde; Mes yeux ont-ils du mal, pour en donner au monde?

« Oui, fit-elle, vos yeux, pour causer le trépas,

» Ma fille, ont un venin que vous ne savez pas.

» En un mot, il languit le pauvre misérable;

» Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable,

» Que votre cruauté lui refuse un secours,

» C'est un homme à porter en terre dans deux jours. » Mon dieu! j'en aurois, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir qu'est-ce qu'il me demande?

« Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir

» Que le bien de vous voir et vous entretenir;

» Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine,

» Et du mal qu'ils ont fait être la médecine. »

ACTE II, SCÈNE VI.

Hélas! volontiers, dis-je; et puisqu'il est ainsi, Il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici.

ARNOLPHE, à part.

Ah! sorcière maudite, empoisonneuse d'ames, Puisse l'enfer payer tes charitables trames!

AGNÈS.

Voilà comme il me vit, et recut guérison.
Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison?
Et pouvois-je, après tout, avoir la conscience
De le laisser mourir faute d'une assistance?
Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir,
Et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir!

ARNOLPHE, bas, à part.

Tout cela n'est parti que d'une ame innocente; Et j'en dois accuser mon absence imprudente, Qui sans guide a laissé cette bonté des mœurs Exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pendard, dans ses vœux téméraires, Un peu plus fort que jeu n'ait poussé les affaires.

AGNÈS.

Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit? Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit?

ARNOLPHE.

Non. Mais de cette vue apprenez-moi les suites, Et comme le jeune homme a passé ses visites.

AGNÈS.

Hélas! si vous saviez comme il étoit ravi, Comme il perdit son mal sitôt que je le vi, Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, Et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, Vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous. ARNOLPHE.

Oui. Mais que faisoit-il étant seul avec vous?

Il disoit qu'il m'aimoit d'une amour sans seconde, Et me disoit des mots les plus gentils du monde, Des choses que jamais rien ne peut égaler, Et dont, toutes les fois que je l'entends parler, La douceur me chatouille, et là-dedans remuc Certain je ne sais quoi dont je suis tout émue.

ARNOLPHE, bas, à part.

O fâcheux examen d'un mystère fatal, Où l'examinateur souffre seul tout le mal!

(Haut.)

Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, Ne vous faisoit-il point aussi quelques caresses?

AGNÈS.

Oh tant! il me prenoit et les mains et les bras, Et de me les baiser il n'étoit jamais las.

ARNOLPHE.

Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? (La voyant interdite.)

Ouf!

AGNÈS.

Hé! il m'a...

ARNOLPHE.

Quoi?

AGNÈS.

Pris...

ARNOLPHE.

Hé!

AGNES.

AGNÈS.

Le...

ARNOLPHE.

Plaît-il?

AGNÈS.

Je n'ose,

Et vous vous fâcherez peut-être contre moi.

ARNOLPHE.

Non.

AGNÈS.

Si fait. ARNOLPHE.

Mon dieu! non.

AGNES.

Jurez donc votre foi.

ARNOLPHE.

Ma foi, soit.

AGNES.

Il m'a pris... Vous serez en colère.

ARNOLPHE.

Non.

AGNÈS.

Si.

ARNOLPHE.

Non, non, non, non. Diantre! que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris?

AGNÈS.

Tl...

ARNOLPHE, à part.

Je souffre en damné.

AGNÈS.

Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. 15

RÉPERTOIRE. Tome XV.

174 L'ÉCOLE DES FEMMES.

A vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.

ARNOLPHE, reprenant haleine.

Passe pour le ruban. Mais je voulois apprendre S'il ne vous a rien fait que vous basser les bras.

AGNÈS.

Comment! est-ce qu'on fait d'autres choses?

ARNOLPHE.

Non pas.

Mais, pour guérir du mal qu'il dit qui le possède, N'a-t-il pas exigé de vous d'autre remède?

AGNÈS.

Non. Vous pouvez juger, s'il en eût demandé, Que pour le secourir j'aurois tout accordé.

ARNOLPHE, bas, à part.

Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. (Haut.)

Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un effet; Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant le galant ne désire Que de vous abuser, et puis après s'en rire.

AGNÈS.

Oh! point. Il me l'a dit plus de vingt fois à moi.

Ah! vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin apprenez qu'accepter des cassettes Et de ces beaux blondins écouter les sornettes, Que se laisser par eux, à force de langueur, Baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, Est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. AGNES.

Un péché, dites-vous! Et la raison, de grâce?

ARNOLPHE.

La raison? La raison est l'arrêt prononcé Que par ces actions le ciel est courroucé.

AGNÈS.

Courroucé! Mais pour quoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas! si plaisante et si douce! J'admire quelle joie on goûte à tout cela, Et je ne savois point encor ces choses-là.

ARNOLPHE.

Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, Ces propos si gentils, et ces douces caresses; Mais il faut le goûter en toute honnêteté, Et qu'en se mariant le crime en soit ôté.

AGNÈS.

N'est-ce plus un péché, lorsque l'on se marie?
ARNOLPHE.

Non.

AGNES.

Maricz-moi donc promptement, je vous prie.

Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi; Et pour vous marier on me revoit ici.

AGNÈS.

Est-il possible?

ARNOLPHE.

Oui.

AGNES.

Que vous me ferez aise!

ARNOLPHE.

Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise.

AGNÈS.

Vous nous voulez nous deux?...

ARNOLPHE.

Rien de plus assuré.

AGNÈS.

Que, si cela se fait, je vous caresserai!

ARNOLPHE.

Hé! la chose sera de ma part réciproque.

AGNÈS.

Je ne reconnois point, pour moi, quand on se moque Parlez-vous tout de bon?

ARNOLPHE.

Oui, vous le pourrez voi

AGNÈS.

Nous serons mariés?

ARNOLPHE.

Oui.

AGNÈS.

Mais quand?

ARNOLPHE.

Dès ce soir

AGNÈS, riant.

Dès ce soir?

ARNOLPHE.

Dès ce soir. Cela vous fait donc rire?

Oui.

ARNOLPHE.

Vous voir bien contente est ce que je désire.

AGNÈS.

Hélas! que je vous ai grande obligation, Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction!

ARNOLPHE.

Avec qui?

AGNÈS.

Avec... Là...

ARNOLPHE.

Là...là n'est pas mon compte.

A choisir un mari vous êtes un peu prompte.

C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout prêt.

Et quant au monsieur, Là, je prétends, s'il vous plaît,
Dût le mettre au tombeau le mal dont il vous berce,
Qu'avec lui désormais vous rompiez tout commerce,
Que, venant au logis, pour votre compliment
Vous lui fermiez au nez la porte honnêtement,
Et, lui jetant, s'il heurte, un grès par la fenêtre,
L'obligiez tout de bon à ne plus y paroître.
M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin,
De votre procédé je serai le témoin.

AGNÈS.

Las! il est si bien fait! C'est...

ARNOLPHE.

Ah! que de langage!

AGNÈS.

Je n'aurai pas le cœur...

178 L'ÉCOLE DES FEMMES. ACTE II, SCÈNE VI. ARNOLPHE.

Montez là-haut.

AGNÈS.

Mais quoi! voulez-vous...

Point de bruit davantage.

ARNOLPHE.

C'est asseza

Je suis maître, je parle; allez, obéissez.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I.

ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN, GEORGETTE.

#### ARNOLPHE

Oui, tout a bien été, ma joie est sans pareille : Vous avez là suivi mes ordres à merveille, Confondu de tout point le blondin séducteur; Et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avoit été surprise: Voyez, sans y penser, où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, Le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces damoiseaux on sait trop les coutumes: Ils ont de beaux canons, force rubans et plumes, Grands cheveux, belles dents, et des propos fort doux; Mais, comme je vous dis, la griffe est là-dessous, Et ce sont vrais satans, dont la gueule altérée De l'honneur féminin cherche à faire curée. Mais, encore une fois, grâce au soin apporté, Vous en êtes sortie avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, Qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre, Me confirme encor mieux à ne point différer Les noces où j'ai dit qu'il vous faut préparer.

180 L'ÉCOLE DES FEMMES.

Mais, avant toute chose, il est bon de vous faire Quelque petit discours qui vous soit salutaire.

( A Georgette et à Alain.)

Un siége au frais ici. Vous, si jamais en rien...

De toutes vos leçons nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisoit accroire : Mais...

#### ALAIN.

S'il entre jamais, je veux jamais ne boire. Aussi-bien est-ce un sot, il nous a l'autre fois Donné deux écus d'or qui n'étoient pas de poids.

#### ARNOLPHE.

Ayez donc pour souper tout ce que je désire; Et pour notre contrat, comme je viens de dire, Faites venir ici, l'un ou l'autre, au retour, Le notaire qui loge au coin du carrefour.

# SCÈNE II.

# ARNOLPHE, AGNÈS.

ARNOLPHE, assis.

Agnès, pour m'écouter, laissez-là votre ouvrage: Levez un peu la tête, et tournez le visage:

(Mettant le doigt sur son front.)

Là, regardez-moi là durant cet entretien:
Et, jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien.
Je vous épouse, Agnès; et, cent fois la journée,
Vous devez bénir l'heur de votre destinée,
Contempler la bassesse où vous avez été,
Et dans le même temps admirer ma bonté,

ACTE III, SCÈNE II.

Qui de ce vil état de pauvre villageoise Vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise, Et jouir de la couche et des embrassemens D'un homme qui fuyoit tous ces engagemens, Et dont à vingt partis fort capable de plaire Le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux Le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, Afin que cet objet d'autant mieux vous instruise A mériter l'état où je vous aurai mise, A toujours vous connoître, et faire qu'à jamais Je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage: A d'austères devoirs le rang de femme engage; Et vous n'y montez pas, à ce que je prétends, Pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance: Du côté de la barbe est la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, Ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité: L'une est moitié suprême, et l'autre subalterne; L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne; Et ce que le soldat dans son devoir instruit Montre d'obéissance au chef qui le conduit, Le valet à son maître, un enfant à son père, A son supérieur, le moindre petit frère, N'approche point encor de la docilité, Et de l'obéissance, et de l'humilité, Et du prosond respect où la femme doit être Pour son mari, son chef, son seigneur et son maître.

182 L'ÉCOLE DES FEMMES. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, Son devoir aussitôt est de baisser les yeux, Et de n'oser jamais le regarder en face, Que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui: Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines Dont par toute la ville on chante les fredaines, Et de vous laisser prendre aux assauts du malin, C'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, C'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne; Que cet honneur est tendre, et se blesse de peu; Que sur un tel sujet il ne faut point de jeu, Et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes Où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons; Et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre ame les suit, et fuit d'être coquette, Elle sera toujours comme un lis, blanche et nette: Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, Elle deviendra lors noire comme un charbon; Vous paroîtrez à tous un objet effroyable, Et vous irez un jour, vrai partage du diable, Bouillir dans les enfers à toute éternité, Dont vous veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice Par cœur dans le couvent doit savoir son office. Entrant au mariage il en faut faire autant; Et voici dans ma poche un écrit important

ACTE III, SCÈNE II.

Qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne ame; Et je veux que ce soit votre unique entretien.

(Il se lève.)

Tenez. Voyons un peu si vous le lirez bien.

AGNÈS lit.

# LES MAXIMES DU MARIAGE,

o u

# LES DEVOIRS DE LA FEMME MARIÉE,

Avec son exercice journalier.

#### PREMIÈRE MAXIME.

Celle qu'un lien honnête
Fait entrer au lit d'autrui
Doit se mettre dans la tête,
Malgré le train d'aujourd'hui,
Que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui.

#### ARNOLPHE.

Je vous expliquerai ce que cela veut dire: Mais pour l'heure présente il ne faut rien que lire.

AGNÈS poursuit.

#### DEUXIÈME MAXIME.

Elle ne se doit parer
Qu'autant que peut désirer
Le mari qui la possède:
C'est lui que touche seul le soin de sa beauté;
Et pour rien doit être compté
Que les autres la trouvent laide.

L'ÉCOLE DES FEMMES.

#### TROISIÈME MAXIME.

Loin ces études d'œillades, Ces eaux, ces blancs, ces pommades, Et mille ingrédiens qui font des teins fleuris: A l'honneur, tous les jours, ce sont drogues mortelles, Et les soins de paroître belles Se prennent peu pour les maris.

#### QUATRIÈME MAXIME.

Sous sa coiffe en sortant, comme l'honneur l'ordonne, Il faut que de ses yeux elle étouffe les coups; Car, pour bien plaire à son époux, Elle ne doit plaire à personne.

#### CINQUIÈME MAXIME.

Hors ceux dont au mari la visite se rend,
La bonne règle défend
De recevoir aucune ame:
Ceux qui de galante humeur
N'ont affaire qu'à madame
N'accommodent pas monsieur.

#### SIXIÈME MAXIME.

It faut des présens des hommes Qu'elle se défende bien; Car, dans le siècle où nous sommes, On ne donne rien pour rien.

#### SEPTIÈME MAXIME.

Dans ses meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, Il ne faut écritoire, encre, papier, ni plumes:

ACTE III, SCÈNE II. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, Ecrire tout ce qui s'écrit chez lui.

#### HUITIÈME MAXIME.

CES sociétés déréglées Qu'on nomme belles assemblées Des femmes tous les jours corrompent les esprits: En-bonne politique on les doit interdire; Car c'est là que l'on conspire Contre les pauvres maris.

#### NEUVIÈME MAXIME.

Toute femme qui veut à l'honneur se vouer Doit se défendre de jouer, Comme d'une chose funeste: Car le jeu, fort décevant, Pousse une femme souvent -A jouer de tout son reste.

#### DIXIÊME MAXIME.

Des promenades du temps, Ou repas qu'on donne aux champs, Il ne faut point qu'elle essaie. Selon les prudens cerveaux, Le mari dans ces cadeaux Est toujours celui qui paie.

#### ONZIÈME MAXIME.

ARNOLPHE, l'interrompant.

Vous acheverez seule ; et, pas à pas, tantôt, Je vous expliquerai ces choses comme il faut. 186 L'ÉCOLE DES FEMMES.
Je me suis souvenu d'une petite affaire:
Je n'ai qu'un mot à dire, et ne tarderai guère.
Rentrez, et conservez ce livre chèrement.
Si le notaire vient, qu'il m'attende un moment.

# SCÈNE III.

#### ARNOLPHE.

JE ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrai, je tournerai cette ame; Comme un morceau de cire entre mes mains elle est, Et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que, durant mon absence, On ne m'ait attrapé par son trop d'innocence; Mais il vaut beaucoup mieux, à dire vérité, Que la femme qu'on a pèche de ce côté. De ces sortes d'erreurs le remède est facile. Toute personne simple aux leçons est docile; Et, si du bon chemin on la fait écarter, Deux mots incontinent l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête: Notre sort ne dépend que de sa seule tête, De ce qu'elle s'y met rien ne la fait gauchir, Et nos enseignemens ne sont là que blanchir: Son bel esprit lui sert à railler nos maximes. A se faire souvent des vertus de ses crimes, Et trouver, pour venir à ses coupables fins, Des détours à duper l'adresse des plus fins. Pour se parer du coup en vain on se fatigue: Une femme d'esprit est un diable en intrigue;

Et, dès que son caprice a prononcé tout bas
L'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas:
Beaucoup d'honnêtes gens en pourroient bien que dire.
Enfin mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire;
Par son trop de caquet il a ce qu'il lui faut.
Voilà de nos Français l'ordinaire défaut:
Dans la possession d'une bonne fortune,
Le secret est toujours ce qui les importune;
Et la vanité sotte a pour eux tant d'appas,
Qu'ils se pendroient plutôt que de ne causer pas.
Oh! que les femmes sont du diable bien tentées
Lorsqu'elles vont choisir ces têtes éventées!
Et que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien,
Et découvrons un peu quel chagrin est le sien.

# SCÈNE IV.

# ARNOLPHE, HORACE.

#### HORACE.

JE reviens de chez vous, et le destin me montre Qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant defois, qu'enfin quelque moment...

#### ARNOLPHE.

Hé! mon dieu! n'entrons point dans ce vain compliment. Rien ne me fâche tant que ces cérémonies; Et, si l'on m'en croyoit, elles seroient bannies. C'est un maudit usage; et la plupart des gens Y perdent sottement les deux tiers de leur temps.

(Il secouvre.)

Mettons doncsansfaçon. Hé bien! vos amourettes? Puis-je, seigneur Horace, apprendre où vous en êtes? 185 L'ÉCOLE DES FEMMES.
J'étois tantôt distrait par quelque vision;
Mais depuis là-dessus j'ai fait réflexion.
De vos premiers progrès j'admire la vîtesse,
Et dans l'éyénement mon ame s'intéresse.

HORACE.

Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, Il est à mon amour arrivé du malheur.

ARNOLPHE.

Oh! oh! comment cela?

HORACE.

La fortune cruelle A ramené des champs le patron de la belle.

ARNOLPHE.

Quel malheur!

HORACE.

Et de plus, à mon très-grand regret, Il a su de tous deux le commerce secret.

ARNOLPHE.

D'où diantre a-t-il si tôt appris cette aventure?

Je ne sais: mais enfin c'est une chose sûre.
Je pensois aller rendre, à mon heure à peu près,
Ma petite visite à ses jeunes attraits,
Lorsque, changeant pour moi de ton et de visage,
Et servante et valet m'ont bouché le passage,
Et d'un, Retirez-vous, vous nous importunez,
M'ont assez rudement fermé la porte au nez.

ARNOLPHE.

La porte au nez!

HORACE.

Au nez.

ARNOLPHE.

La chose est un peu forte.

HORACE.

J'ai voulu leur parler au travers de la porte; Mais à tous mes propos ce qu'ils ont répondu, C'est: Vous n'entrerez point, monsieur l'a désendu.

ARNOLPHE.

Ils n'ont donc point ouvert?

HORACE.

Non. Et de la fenêtre

Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, En me chassant de là d'un ton plein de fierté! Accompagné d'un grès que sa main a jeté.

ARNOLPHE.

Comment! d'un grès!

HORACE.

D'un grès de taille non petite,

Dont on a par ses mains régalé ma visite.

ARNOLPHE.

Diantre! ce ne sont pas des prunes que cela! Et je trouve fâcheux l'état où yous voilà.

HORACE.

Il est vrai, je suis mal par ce retour suneste.

ARNOLPHE.

Certes, j'en suis fâché pour vous, je vous proteste.

Cet homme me rompt tout.

ARNOLPHE.

Oui, mais cela n'est rien,

Et de vous raccrocher vous trouverez moyen.

HORACE.

Il faut bien essayer, par quelque intelligence; De vaincre du jaloux l'exacte vigilance.

ARNOLPHE.

Cela vous est facile; et la fille, après tout,, Vous aime.

HORACE.

Assurément.

ARNOLPHE.

Vous en viendrez à bout.

MORACE.

Je l'espère:

ARNOLPHE.

Le grès vous a mis en déroute; Mais cela ne doit pas vous étonner.

HORACE.

Sans doute;
Et j'ai compris d'abord que mon homme étoit là,
Qui, sans se faire voir, conduisoit tout cela.
Mais ce qui m'a surpris, et qui va vous surprendre,
C'est un autre incident que vous allez entendre;
Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté,
Et qu'on n'attendroit point de sa simplicité.
Il le faut avouer, l'amour est un grand maître:
Ce qu'on ne fut jamais il nous enseigne à l'être;
Et souvent de nos mœurs l'absolu changement
Devient par ses lecons l'ouvrage d'un moment.
De la nature en nous il force les obstacles,
Et ses effets soudains ont de l'air des miracles.
D'un avare à l'instant il fait un libéral,
Un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal;

Il rend agile à tout l'ame la plus pesante, Et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès; Car tranchant avec moi par ces termes expres: « Retirez-vous, mon ame aux visites renonce, » Je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. » Cette pierre ou ce grès dont vous vous étonniez, Avec un mot de lettre est tombée à mes pieds; Et j'admire de voir cette lettre ajustée Avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action n'êtes-vous pas surpris? L'amour sait-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que ses slammes puissantes Ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Que dites-vous du tour et de ce mot d'écrit? Hé! n'admirez-vous point cette adresse d'esprit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage A joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites.

ARNOLPHE.

Oui, fort plaisant.

HORACE.

Riez-en donc un peu. (Arnolphe rit d'un air forcé.)

Cet homme geudarmé d'abord contre mon feu, Qui chez lui se retranche, et de grès fait parade, Comme si j'y voulois entrer par escalade; Qui, pour me repousser, dans son bizarre effroi, Anime du dedans tous ses gens contre moi; Et qu'abuse à ses yeux, par sa machine même, Celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême! 192 L'ÉCOLE DES FEMMES.

Pour moi, je vous l'avoue, encor que son retour En un grand embarras jette ici mon amour, Je tiens cela plaisant autant qu'on sauroit dire: Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire; Et vous n'en riez pas assez à mon avis.

Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis.

Mais il faut qu'en ami je vous montre sa lettre.
Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre,
Mais en termes touchans et tout pleins de bonté,
De tendresse innocente et d'ingénuité,
De la manière enfin que la pure nature
Exprime de l'amour la première blessure.

Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert; Et contre mon dessein l'art t'en fut découvert.

#### HORACE lit.

« Je veux vous écrire, et je suis bien en peine
» par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je
» désirerois que vous sussiez; mais je ne sais com» ment faire pour vous les dire, et je me défie
» de mes paroles. Comme je commence à con» noître qu'on m'a toujours tenue dans l'igno» rance, j'ai peur de mettre quelque chose qui
» ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne de» vrois. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez
» fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de
» ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai
» toutes les peines du monde à me passer de vous,
» et que je serois bien aise d'être à vous. Peut-

» être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin je
» ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrois
» que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me
» dit fort que tous les jeunes hommes sont des
» trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que
» tout ce que vous me dites n'est que pour m'a» buser: mais je vous assure que je n'ai pu encore
» me figurer cela de vous; et je suis si touchée
» de vos paroles, que je ne saurois croire qu'elles
» soient menteuses. Dites-moi franchement ce
» qui en est; car enfin, comme je suis sans malice,
» vous auriez le plus grand tort du monde si
» vous me trompiez, et je pense que j'en mour-

ARNOLPHE, à part.

Hon! chienne!

» rois de déplaisir. »

HORACE.

Qu'avez-vous?

ARNOLPHE.

Moi? rien. C'est que je tousse.

HORACE.

Avez-vous jamais vu d'expression plus douce?
Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir,
Un plus beau naturel se peut-il faire voir?
Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable,
De gâter méchamment ce fonds d'ame admirable,
D'avoir dans l'ignorance et la stupidité
Voulu de cet esprit étouffer la clarté?
L'amour a commencé d'en déchirer le voile;
Et si, par la faveur de quelque bonne étoile,

194 L'ÉCOLE DES FEMMES.
Je puis, comme j'espère, à ce franc animal,
Ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal...

ARNOLPHE.

Adieu.

HORACE.

Comment! si vîte?

ARNOLPHE.

Il m'est dans la pensée Venu tout maintenant une affaire pressée.

HORACE.

Mais ne sauriez-vous point, comme on la tient de près, Qui dans cette maison pourroit avoir accès?

J'en use sans scrupule; et ce n'est pas merveille Qu'on se puisse, entre amis, servir à la pareille.

Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer;

Et servante et valet, que je viens de trouver,

N'ontjamais, de quelque air que je m'y sois pu prendre,

Adouci leur rudesse à me vouloir entendre.

J'avois pour de tels coups certaine vieille en main,

D'un génie, à vrai dire, au-dessus de l'humain:

Elle m'a dans l'abord servi de bonne sorte;

Mais, depuis quatre jours, la pauvre femme est morte.

Ne me pourriez-vous point ouvrir quelque moyen?

ARNOLPHE.

Non, vraiment; et sans moi vous en trouverez bien.

HORACE.

Adieu donc. Vous voyez ce que je vous consie.

# SCÈNE V.

#### ARNOLPHE.

Comme il faut devant lui que je me mortifie! Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant! Quoi! pour une innocente un esprit si présent! Elle a feint d'être telle à mes yeux, la traîtresse, Ou le diable à son ame a soufflé cette adresse. Enfin me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a, le traître, empaumé son esprit, Qu'à ma suppression il s'est ancré chez elle; Et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol'de son cœur; Et l'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée, Et j'enrage de voir ma prudence trompée. Je sais que, pour punir son amour libertin, Je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin, Que je serai vengé d'elle par elle-même : Mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on aime. Ciel! puisque pour un choix j'ai tant philosophé, Faut-il de ses appas m'être si fort coiffé! Elle n'a ni parens, ni support, ni richesse; Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse: Et cependant je l'aime après ce lâche tour, Jusqu'à ne me pouvoir passer de cet amour. Sot! n'as-tu point de honte? Ah! je crève, j'enrage, Et je souffletterois mille fois mon visage.

196 L'école des femmes. ACTE III, scène v. Je veux entrer un peu, mais seulement pour voir Quelle est sa contenance après un trait si noir. Ciel faites que mon front soit exempt de disgrâce; Ou bien, s'il est écrit qu'il faille que j'y passe, Donnez-moi tout au moins, pour de tels accidens, La constance qu'on voit à de certaines gens.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIEME.

# SCÈNE I.

## ARNOLPHE.

 ${f J}'_{
m AI}$  peine, je l'ayoue, à demeurer en place, Et de mille soucis mon esprit's'embarrasse, Pour pouvoir mettre un ordre et dedans et deliors Qui du godelureau rompe tous les efforts. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue! De tout ce qu'elle a fait elle n'est point émue; Et, bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas, On diroit, à la voir, qu'elle n'y touche pas. Plus, en la regardant, je la voyois tranquille, Plus je sentois en moi s'échauffer une bile; Et ces bouillans transports dont s'en flammoit mon cœur Y sembloient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étois aigri, fâché, désespéré contre elle; Et cependant jamais je ne la vis si belle, Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçans, Jamais je n'eus pour eux de désirs si pressans; Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève, Si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi! j'aurai dirigé son éducation Avec tant de tendresse et de précaution, Je l'aurai fait passer chez moi dès son enfance, Et j'en aurai chéri la plus tendre espérance, RÉPERTOIRE. Tome XV.

Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissans, Et cru la mitonner pour moi durant treize ans, Afin qu'un jeune fou dont elle s'amourache Me la vienne enlever jusque sur la moustache, Lorsqu'elle est avec moi mariée à demi! Non, parbleu! non, parbleu! Petit sot, mon ami, Vous aurez beau tourner, ou j'y perdrai mes peines, Ou je rendrai, ma foi! vos espérances vaines, Et de moi tout à fait vous ne vous rirez point.

# SCÈNE II.

### ARNOLPHE, UN NOTAIRE.

LE NOTAIRE.

AH! le voilà! Bonjour. Me voici tout à point Pour dresser le contrat que vous souhaitez faire. ARNOLPHE, se croyant seul, et sans voir ni entendre le notaire.

Comment faire?

LE NOTAIRE.

Il le faut dans la forme ordinaire.

ARNOLPHE, se croyant seul. A mes précautions je veux songer de près.

LE NOTAIRE.

Je ne passerai rien contre vos intérêts.

ARNOLPHE, se croyant seul. Il se faut garantir de toutes les surprises.

LE NOTAIRE.

Suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra point, de peur d'être déçu, Quittancer le contrat, que vous n'ayez reçu.

1(:4)

ARNOLPHE, se croyant seul.

J'ai peur, si je vais faire éclater quelque chose, Que de cet incident par la ville on ne cause.

LE NOTAIRE.

Hé bien! il est aisé d'empêcher cet éclat, Et l'on peut en secret faire votre contrat,

ARNOLPHE, se croyant seul.

Mais comment faudra-t-il qu'avec elle j'en sorte?

LE NOTAIRE.

Le douaire se règle au bien qu'on vous apporte.

ARNOLPHE, se croyant seul.

Jel'aime, et cet amour est mon grand embarras.

LE NOTAIRE.

On peut avantager une femme en ce cas.

ARNOLPHE, se croyant seul.

Quel traitement lui faire en pareille aventure?

LE NOTAIRE.

L'ordre est que le futur doit douer la future Du tiers de dot qu'elle a; mais cet ordre n'est rien, Et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien.

ARNOLPHE, se croyant seul.

Si...

(Il aperçoit le notaire.)

LE NOTAIRE.

Pour le préciput, il les regarde ensemble. Je dis que le futur peut, comme bon lui semble, Douer la future.

ARNOLPHE.

Hé!

#### LE NOTAIRE.

Il peut l'avantager Lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger; Et cela par douaire, ou préfix qu'on appelle, Qui demeure perdu par le trépas d'icelle; Ou sans rétour, qui va de ladite à ses hoirs; Ou coutumier, selon les différens vouloirs; On par donation dans le contrat formelle, Ou'on fait ou pure ou simple, ou qu'on fait mutuelle. Pourquoi hausser le dos? Est-ce qu'on parle en lat, Et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat? Oui me les apprendra? personne, je présume. Sais-je pas qu'étant joints on est par la coutume Communs en meubles, biens, immeubles et conquêts, A moins que par un acte on n'y renonce exprès? Sais-je pas que le tiers du bien de la future Entre en communauté pour...?

#### ARNOLPHE.

Oui, c'est chose sûre,

Vous savez tout cela: mais qui vous en dit mot?

Vous, qui me prétendez faire passer pour sot, En me haussant l'épaule et faisant la grimace.

#### ARNOLPHE.

La peste soit de l'homme, et sa chienne de face! Adieu. C'est le moyen de vous faire finir.

#### LE NOTAIRE.

Pour dresser un contrat m'a-t-on pas fait venir?

AR NOLPHE.

Oui, je vous ai mandé: mais la chose est remise, Et l'on vous mandera quand l'heure sera prise. ACTE IV, SCÈNE IV.

201

Voyez quel diable d'homme avec son entretien!

Je pense qu'il en tient, et je crois penser bien.

# SCÈNE III.

# ALAIN, GEORGETTE, LE NOTAIRE.

LE NOTAIRE, allant au-devant d'Alain et de Georgette.

M'eres-vous pas venu querir pour votre maître?

Oui.

#### LE NOTAIRE.

J'ignore pour qui; vous le pouvez connoître. Mais allez de ma part lui dire de ce pas Que c'est un fou fieffé.

GEORGETTE.

Nous n'y manquerons pas.

# SCÈNE IV.

# ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

ALAIN.

Monsieur...

#### ARNOLPHE.

Approchez-vous ; vous êtes mes fidèles , Mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles.

ALAIN.

Le notaire...

#### ARNOLPHE.

Laissons, c'est pour quelque autre jour. On veut à mon honneur jouer d'un mauvais tour; 202 L'ÉCOLE DES FEMMES.

Et quel affront pour vous, mes enfans pourroit-ce être, Si l'on avoit ôté l'honneur à votre maître! Vous n'oscriez après paroître en nul endroit; Et chacun, vous voyant, vous montreroit au doigt. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, Il faut de votre part faire une telle garde, Que ce galant ne puisse en aucune façon...

EORGETTE.

Vous nous avez tantôt montré notre leçon.

ARNOLPHE.

Mais à ses beaux discours gardez-bien de vous rendre.

ALAIN.

Oh vraiment!

GEORGETTE.

Nous savons comme il fauts'en défendre.

ARNOLPHE.

S'il venoit doucement: Alain, mon pauvre cœur, Par un peu de secours soulage ma langueur...

ALAIN.

Vous êtes un sot.

ARNOLPHE.

(A Georgette.)

Bon. Georgette, ma mignonne, Tu me parois si douce et si bonne personne...

GEORGETTE.

Vous êtes un nigaud.

ARNOLPHE.

(A Alain.)

Bon. Quel mal trouves-tu Dans un dessein honnête et tout plein de vertu? ACTE IV, SCÈNE IV.

Vous êtes un fripon.

ARNOLPHE.

(A Georgette.)

Fort bien. Ma mort est sûre Si tu ne prends pitié des peines que j'endure.

GEORGETTE.

Vous êtes un benêt, un impudent.

ARNOLPHE.

Fort bien.

(A Alain.)

Je ne snis pas un homme à vouloir rien pour rien; Je sais, quand on me sert, en garder la mémoire; Cependant par avance, Alain, voilà pour boire; Et voilà pour t'avoir, Georgette un cotillon.

(Ils tendent tous deux la main, et prennent l'argent.)

Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie ensin dont je vous presse, C'est que je puisse voir votre belle maîtresse.

GEORGETTE, le poussant.

A d'autres.

ARNOLPHE.

Bon cela.

ALAIN, le poussant.

Hors d'ici.

ARNOLPHE.

Bon.

SFORGETTE, le poussant.

Mais tot.

L'ÉCOLE DES FEMMES.

ARNOLPHE.

Bon. Holà; c'est assez.

GEORGETTE.

Fais-je pas comme il faut?

Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre?

Oui, fort bien, hors l'argent qu'il ne falloit pas prendre.
GEORGETTE.

Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point.

Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions?

Point:

Suffit. Rentrez tous deux.

ATAIN.

Vous n'avez rien qu'à dire.

ARNOLPHE.

Non, vous dis-je; rentrez, puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez. Je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout, et secondez mes soins.

# SCÈNE V.

## ARNOLPHE.

Je veux pour espion qui soit d'exacte vue Prendre le savetier du coin de notre rue. Dans la maison toujours je prétends la tenir, Y faire bonne garde, et surtout en bannir Vendeuses de rubans, perruquières, coiffeuses, Faiseuses de mouchoirs, gautières, revendeuses, ACTE IV, SCENE VI.

205

'Tous ces gens qui sous main travaillent chaque jour A faire réussir les mystères d'amour.

Ensin j'ai vu le monde, et j'en sais les sinesses.

Il faudra que mon homme ait de grandes adresses,
Si message ou poulet de sa part peut entrer.

# SCÈNE VI. ARNOLPHE, HORACE.

#### HORACE.

La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, Seule dans ce balcon j'ai vu paroître Agnès, Qui des arbres prochains prenoit un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, Descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte: Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, Qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux; Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, C'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord: je ne le voyois pas, Mais je l'oyois marcher, sans rien dire, à grands pas; Poussant de temps en temps des soupirs pitoyables, Et donnant quelquefois de grands coups sur les tables, Frappant un petit chien qui pour lui s'émouvoit, Et jetant brusquement les hardes qu'il trouvoit. Il a même cassé, d'une main mutinée, Des vases dont la belle ornoit sa cheminée: Et sans doute il faut bien qu'à ce becque-cornu Du trait qu'elle a joué quelque jour soit venu.

206 L'ÉCOLE DES FEMMES. Enfin, après vingt tours, ayant de la manière Sur ce qui n'en peut mais déchargé sa colère. Mon jaloux inquiet, sans dire son ennui, Est sorti de la chambre, et moi de mon étui. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, Risquer à nous tenir ensemble davantage; C'étoit trop hasarder: mais je dois cette nuit Dans sa chambre un peu tard m'introduire sans bruit. En toussant par trois fois je me ferai connoître; Et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre, Dont, avec une échelle, et secondé d'Agnès, Mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre; Et, goûtât-on cent fois un bonheur tout parfait, On n'en est pas content, si quelqu'un ne le sait.

# SCÈNE VII.

Vous prendrez part, je pense, à l'heur de mes affaires. Adieu. Je vais songer aux choses nécessaires.

#### ARNOLPHE.

Quoi l'astre qui s'obstine à me désespérer Ne me donnera pas le temps de respirer! Coup sur coup je verrai, par leur intelligence, De mes soins vigilans confondre la prudence! Et je serai la dupe, en ma maturité, D'une jeune innocente et d'un jeune éventé! En sage philosophe on m'a vu, vingt années, Contempler des maris les tristes destinées,

Et m'instruire avec soin de tous les accidens Qui font dans le malheur tomber les plus prudens; Des disgrâces d'autrui profitant dans mon ame, J'ai cherché les moyens, voulant prendre une femme, De pouvoir garantir mon front de tous affronts, Et le tirer du pair d'avec les autres fronts ; Pour ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique Tout ce que peut trouver l'humaine politique: Et, comme si du sort il étoit arrêté Que nul homme ici-bas n'en seroit exempté, Après l'expérience et toutes les lumières Que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières, Après vingt ans et plus de méditation Pour me conduire en tout avec précaution, De tant d'autres maris j'aurois quitté la trace Pour me trouver après dans la même disgrâce! Ah! bourreau de destin, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit je suis encor nanti; Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, J'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste; Et cette nuit qu'on prend pour ce galant exploit Ne se passera pas si doucement qu'on croit. Ce m'est quelque plaisir, parmi tant de tristesse. Que l'on me donne avis du piége qu'on me dresse; Et que cet étourdi, qui veut m'être fatal, Fasse son confident de son propre rival.

# SCÈNE VIII. ARNOLPHE, CHRYSALDE.

CHRYSALDE.

Hé bien! souperons-nous avant la promenade?

L'ÉCOLE DES FEMMES.

ARNOLPHE.

Non. Je jeûne ce soir.

CHRYSALDE.

D'où vient cette boutade?

ARNOLPHE.

De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras.

Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas?

ARNOLPHE.

C'est trop s'inquiéter des affaires des autres.

CHRYSALDE.

Oh!oh!si brusquement! quels chagrins sont les vôtres Scroit-il point, compère, à votre passion Arrivé quelque peu de tribulation? Je le jurerois presque, à voir votre visage.

ARNOLPHE.

Quoi qu'il m'arrive, au moins aurai-je l'avantage De ne pas ressembler à de certaines gens Qui souffrent doucement l'approche des galans.

CHRYSALDE.

C'est un étrange fait, qu'avec tant de lumières Vous vous effarouchiez toujours sur ces matières, Qu'en cela vous mettiez le souverain bonheur, Et ne conceviez point au monde d'autre honneur! Etre avare, brutal, fourbe, méchant et lâche, N'est rien, à votre avis, auprès de cette tache, Et, de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, On est homme d'honneur quand on n'est pas cocu. Ale bien prendre au fond, pourquoi voulez-vous croire Que de ce cas fortuit dépende notre gloire,

Et qu'une ame bien née ait à se reprocher L'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Pourquoi youlez-vous, dis-je, en prenant une femme, Qu'on soit digne, à son choix, de louange ou de blàme, Et qu'on s'aille former un monstre plein d'effroi De l'affrout que nous fait son manquement de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut du cocuage Se faire en galant homme une plus douce image; Que, des coups du hasard aucun n'étant garant, Cet accident de soi doit être indifférent, Et qu'ensin tout le mal, quoique le monde glose, N'est que dans la façon de recevoir la chose: Et, pour se bien conduire en ces difficultés, Il y faut, comme en tout, fuir les extrémités, N'imiter pas ces gens un peu trop débonnaires Qui tirent vanité de ces sortes d'affaires, De leurs femmes toujours vont citant les galans, En font partout l'éloge, et prônent leurs talens, Témoignent avec eux d'étroites sympathies, Sont de tous leurs cadeaux, de toutes leurs parties, Et font qu'avec raison les gens sont étonnés De voir leur hardiesse à montrer là leur nez. Ce procédé sans doute est tout à fait blâmable: Mais l'autre extrémité n'est pas moins condamnable. Si je n'approuve pas ces amis des galans, Je ne suis pas aussi pour ces gens turbulens Dont l'imprudent chagrin, qui tempête et qui gronde, Attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde, Et qui, par cet éclat, semblent ne pas vouloir Qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir.

Entre ces deux partis il en est un honnête, Où, dans l'occasion, l'homme prudent s'arrête; Et quand on le sait prendre, on n'a point à rougir Du pis dont une femme avec nous puisse agir. Quoi qu'on en puisse dire enfin, le cocuage Sous des traits moins affreux aisément s'envisage; Et, comme je vous dis, toute l'habileté Ne va qu'à le savoir tourner du bon côté.

#### ARNOLPHE.

Après ce beau discours, toute la confrérie Doit un remercîment à votre seigneurie; Et quiconque voudra vous entendre parler Montrera de la joie à s'y voir enrôler.

#### CHRYSALDE.

Je ne dis pas cela; car c'est ce que je blâme:
Mais, comme c'est le sort qui nous donne une femme,
Je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés,
Où, s'il ne vous vient pas ce que vous demandez,
Il faut jouer d'adresse, et d'une ame réduite
Corriger le hasard par la bonne conduite.

#### ARNOLPHE.

C'est-à-dire, dormir et manger toujours bien, Et se persuader que tout cela n'est rien.

#### CHRYSALDE.

Vous pensez vous moquer: mais, à ne vous rien feindre Dans le monde je vois cent choses plus à craindre, Et dont je me ferois un bien plus grand malheur Que de cet accident qui vous fait tant de peur. Pensez-vous qu'à choisir de deux choses prescrites Je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites, Que de me voir mari de ces femmes de bien Dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien, Ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses, Se retranchant toujourssur leurs sages prouesses, Qui, pour un petit tort qu'elles ne nous font pas, Prennent droit de traiter les gens du haut en bas, Et veulent, sur le pied de nous être fidèles, Que nous soyons tenus à tout endurer d'elles? Encore un coup, compère, apprenez qu'en effet Le cocuage n'est que ce que l'on le fait; Qu'on peut le souhaiter pour de certaines causes, Et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses.

#### ARNOLPHE.

Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, Quant à moi, ce n'est pas la mienne d'en tâter; Et plutôt que subir une telle aventure....

#### CHRYSALDE.

Mon dieu! ne jurez point de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus, Et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus.

ARNOLPHE.

Moi, je serois cocu!

#### CURYSALDE.

Yous voilà bien malade! Mille gens le sont bien, sans vous faire bravade, Qui de mine, de cœur, de biens et de maison, Ne feroient avec vous nulle comparaison.

#### ARNOLPHE.

Et moi, je n'en voudrois avec eux faire aucune. Mais cette raillerie, en un mot, m'importune; Brisons là, s'il vous plaît.

#### CHRYSALDE.

Vous êtes en courroux!

Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous,
Quoi que sur ce sujet votre honneur vous inspire,
Que c'est être à demi ce que l'on vient de dire,
Que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas.

#### ARNOLPHE.

Moi, je le jure encore, et je vais de ce pas Contre cet accident trouver un bon remède.

( Il court heurter à sa porte.)

## SCÈNE IX.

## ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

#### ARNOLPHE.

Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide.
Je suis édifié de votre affection:
Mais il faut qu'elle éclate en cette occasion;
Et, si vous m'y servez selon ma confiance,
Vous êtes assurés de votre récompense.
L'homme que vous savez, n'en faites point de bruit,
Veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit,
Dans la chambre d'Agnès entrer par escalade;
Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade.
Je veux que vous preniez chacun un bon bâton',
Et, quand il sera près du dernier échelon,
Car dans le temps qu'il faut j'ouvrirai la fenêtre,
Que tous deux à l'envi vous me chargiez ce traître,
Mais d'un air dont son dos garde le souvenir,
Et qui lui puisse apprendre à n'y plus revenir;

Sans me nommer pourtant en aucune manière, Ni faire aucun semblant que je serai derrière. Auriez-vous bien l'esprit deservir mon courroux?

ALAIN.

S'il ne tient qu'à frapper, mon dieu! tout est à nous: Vous verrez quand je bats, si j'y vais de main morte.

GEORGETTE.

La mienne, quoiqu'aux yeux elle semble moins forte, N'en quitte pas sa part à le bien étriller.

ARNOLPHE.

Rentrez donc; et surtout gardez de babiller. (Seul.)

Voilà pour le prochain une leçon utile; Et, si tous les maris qui sont en cette ville De leurs femmes ainsi recevoient le galant, Le nombre des cocus ne seroit pas si graud.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

## ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I.

## ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

Traitres, qu'avez-vous fait par cette violence?

Nous vous avons rendu, Monsieur, obéissance.

De cette excuse en vain vous voulez vous armer, L'ordre étoit de le battre, et non de l'assommer, Et c'étoit sur le dos, et non pas sur la tête, Que j'avois commandé qu'on fit choir la tempête. Ciel! dans quel accident me jette íci le sort! Et que puis-je résoudre à voir cet homme mort? Rentrez dans la maison, et gardez de rien dire De cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire.

(Seul.)

Le jour s'en va paroître, et je vais consulter Comment dans ce malheur je me dois comporter. Hélás! que deviendrai-je? et que dira le père, Lorsqu'inopinément il saura cette affaire?

## SCÈNE II.

## ARNOLPHE, HORACE.

HORACE, a part.

IL faut que j'aille un peu reconnoître qui c'est.

ARNOTPHE, se croyant seul.

Eût-on jamais prévu....?

(Heurté par Horace qu'il ne reconnoît pas.)

Qui va là, s'il vous plaît?

HORACE.

C'est vous, seigneur Arnolphe?

ARNOLPHE:

Oui. Mais vous?...

BORACE.

C'est Horace.

Je m'en allois chez vous vous prier d'une grâce. Vous sortez bien matin!

ARNOLPHE, bas, à part.

Ouelle confusion!

Est-ce un enchantement? est-ce une illusion?

J'étois, à dire vrai, dans une grande peine; Et je bénis du ciel la bonté souveraine Qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi, Et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire, Et par un incident qui devoit tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner Cette assignation qu'on m'avoit su donner: Mais, étant sur le point d'atteindre à la fenêtre, J'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paroître, Qui, sur moi brusquement levant chacun le bras, M'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas; Et ma chute, aux dépens de quelque meurtrissure, De vingt coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont étoit, je pense, mon jaloux, Ont imputé ma chute à l'effort de leurs coups : Et, comme la douleur, un assez long espace, M'a fait sans remuer demeurer sur la place., Ils ont cru tout de bon qu'ils m'avoient assommé, Et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. J'entendois tout le bruit dans le profond silence: L'un l'autre ils s'accusoient de cette violence; Et, sans lumière aucune, en querellant le sort, Sont venus doucement tâter si j'étois mort. Je vous laisse à penser si dans la nuit obscure, J'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi; Et comme je songeois à me retirer, moi, De cette feinte mort la jeune Agnès émue Avec empressement est devers moi venue: Car les discours qu'entre eux ces gens avoient tenus Jusques à son oreille étoient d'abord venus, Et pendant tout ce trouble étant moins observée, Du logis aisément elle s'étoit sauvée; Mais, me trouvant sans mal, elle a fait éclater Un transport difficile à bien représenter. Que vous dirai-je? enfin cette aimable personne A suivi les conseils que son amour lui donne,

N'a plus voulu songer à retourner chez soi, Et de tout son destin s'est commise à ma foi. Considérez un peu, par ce trait d'innocence, Où l'expose d'un fou la haute impertinence, Et quels fâcheux périls elle pourroit courir, Si j'étois maintenant homme à la moins chérir. Mais d'un trop pur amour mon ame est embrasée; J'aimerois mieux mourir que la voir abusée : Je lui vois des appas dignes d'un autre sort, Et rien ne m'en sauroit séparer que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père; Mais nous prendrons le temps d'appaiser sa colère. A des charmes si doux je me laisse emporter, Et dans la vie enfin il se faut contenter. Ce que je veux de vous sous un secret sidèle, C'est que je puisse mettre en vos mains cette belle; Que dans votre maison, en faveur de mes feux, Vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde il faut cacher sa fuite, Et qu'on en pourroit faire une exacte poursuite, Vous savez qu'une fille aussi de sa façon Donne avec un jeune homme un étrange soupçon; Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, Que j'ai fait de mes feux entière confidence, C'est à vous seul aussi, comme ami généreux, Que je puis consier ce dépôt amoureux.

#### ARNOLPHE.

Je suis, n'en doutez point, tout à votre service.

#### HORACE.

Vous voulez bien me rendre un si charmant office?

#### ARNOLPHE.

Très-volontiers, vous dis-je; et je me sens ravir De cette occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâces au ciel de ce qu'il me l'envoie, Et n'ai jamais rien fait avec si grande joie.

#### HORACE.

Que je suis redevable à toutes vos bontés! J'avois de votre part craint des difficultés: Mais vous êtes du monde; et, dans votre sagesse, Vous savez excuser le feu de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour.

#### ARNOLPHE.

Mais comment ferons-nous, car il fait un peu jour. Si je la prends ici, l'on me verra peut-être; Et s'il faut que chez moi vous veniez à paroître, Des valets causeront. Pour jouer au plus sûr, Il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. Mon allée est commode, et je l'y vais attendre.

#### HORACE.

Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main, Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain.

#### ARNOLPHE, seul.

Ah! fortune, ce trait d'aventure propice Répare tous les maux que m'a faits ton caprice.

(Il s'enveloppe le nez de son manteau.)

## SCÈNE III.

## ARNOLPHE, AGNÈS, HORACE.

HORACE, à Agnès.

NE soyez point en peine où je vais vous mener; C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous loger avec moi ce seroit tout détruire: Entrez dans cette porte, et laissez-vous conduire.

(Arnolphe lui prend la main sans qu'elle le connoisse.)

agnès, à Horace.

Pourquoi me quittez-vous?

HORACE.

Chère Agnès, il le faut.

AGNÈS.

Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt.

J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. A G N ès.

Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse.

Hors de votre présence, on me voit triste aussi.

Hélas! s'il étoit vrai vous resteriez ici.

HORACE.

Quoi! vous pourriez douter de mon amour extrême!

Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. (Arnolphe la tire.)

Ah! l'on me tire trop.

HORAGE.

C'est qu'il est dangereux, Chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux; Et ce parfait ami de qui la main vous presse Suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse.

AGNÈS.

Mais suivre un inconnu que...

HORACE.

N'appréhendez rien:

Entre de telles mains vous ne serez que bien.

AGNÈS.

Je me trouverois mieux entre celles d'Horace, Et j'aurois...

( A Arnolphe qui la tire encore. )
Attendez.

HORACE.

Adieu. Le jour me chasse.

AGNÈS.

Quand vous verrai-je donc?

HORACE.

Bientôt assurément.

AGNÈS.

Que je vais m'ennuyer jusques à ce moment!

HORACE, en s'en allant.

Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence, Et je puis maintenant dormir en assurance.

## SCÈNE IV.

## ARNOLPHE, AGNÈS.

ARNOLPHE, caché dans son manteau, et déguisant sa voix.

Venez, ce n'est pas là que je vous logerai, Et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends en lieu sûr mettre votre personne.

(Se faisant connoître.)

Me connoissez-vous?

AGNÈS.

ARNOLPHE.

Mon visage, friponne, Dans cette occasion rend vos sens effrayés, Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez; Je trouble en ses projets l'amour qui vous possède. ( Agnès regarde si elle ne verra point Horace.) N'appelez point des yeux le galant à votre aide; Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah! ah! si jeune encor, vous jouez de ces tours! Votre simplicité qui semble sans pareille. Demande si l'on fait les enfans par l'oreille; Et vous savez donner des rendez-vous la nuit, Et pour suivre un galant vous évader sans bruit! Tudieu! comme avec lui votre langue cajole! Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école! Qui diantre tout d'un coup vous en a tant appris? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits? REPERTOIRE. Tome xv.

222 L'ÉCOLE DES FEMMES.

Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardie?
Ah! coquine, en venir à cette perfidie!
Malgré tous mes bienfaits former un tel dessein!
Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein,
Et qui, dès qu'il se sent, par une humeur ingrate
Cherche à faire du mal à celui qui le flatte!

AGNÈS.

Pourquoi me criez-vous?

ARNOLPHE.

J'ai grand tort en effet!

Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait.

ARNOLPHE.

Suivre un galant n'est pas une action infâme?

C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme J'ai suivi vos leçons, et vous m'avez prêché Qu'il se faut marier pour ôter le péché.

ARNOLPHE.

Oui. Mais pour femme, moi, je prétendois vous prend Et je vous l'avois fait, me semble, assez entendre.

AGNÈS.

Oui. Mais à vous parler franchement entre nous, Il est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous le mariage est fâcheux et pénible; Et vos discours en font une image terrible; Mais, las! il le fait, lui, si rempli de plaisirs, Que de se marier il donne des désirs.

ARNOLPHE.

Ah! c'est que vous l'aimez, traîtresse!

Oui, je l'aime.

ARNOLPHE.

Et vous avez le front de le dire à moi-même!

Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirois-je pas?

Le deviez-vous aimer, impertinente?

Hélas!

Est-ce que j'en puis mais? Lui seul en est la cause; Et je n'y songeois pas lorsque se fit la chose.

ARNOLPHE.

Mais il falloit chasser cet amoureux désir.

AGNÈS.

Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir?

Et ne savez-vous pas que c'étoit me déplaire?

Moi? point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire?

Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui! Vous ne m'aimez donc pas, à ce compte?

Vous?

ARNOLPHE.

Qui.

AGNÈS.

Hélas! non.

ARNOLPHE.

Comment, non!

AGNÈS.

Voulez-yous que je mente?

#### ARNOLPHE.

Pourquoi ne m'aimer pas, Madame l'impudente?

Mon dieu! ce n'est pas moi que vous devez blâmer? Que ne vous êtes-vous, comme lui, fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense.

#### ARNOLPHE.

Je m'y suis efforcé de toute ma puissance; Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous.

#### AGNÈS.

Vraiment il en sait donc là-dessus plus que vous; Car à se faire aimer il n'a point en de peine.

ARNOLPHE, à part.

Voyez comme raisonne et répond la vilaine! Peste! une précieuse en diroit-elle plus? Ah! je l'ai mal connue; ou, ma foi, là-dessus Une sotte en sait plus que le plus habile homme.

(A Agnès.)

Puisqu'en raisonnemens votre esprit se consomme, La belle raisonneuse, est-ce qu'un si long temps Je vous aurai pour lui nourrie à mes dépens?

#### AGNÈS.

Non. Il vous rendra tout jusques au dernier double.

ARNOLPHE, bas, à part.

Elle a de certains mots où mon dépit redouble.

( *Laut.*)

Me rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir, Les obligations que vous pouvez m'avoir?

AGNÈS.

Je ne vous en ai pas de si grandes qu'on pense.

## ACTE V, SCÈNE IV.

ARNOLPHE.

N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? AGNÈS.

Vous avec là-dedans bien opéré vraiment, Et m'avez fait en tout instruire joliment! Croit-on que je me flatte, et qu'enfin dans ma tête Je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte; et, dans l'âge où je suis, Je ne veux plus passer pour sotte, si je puis.

ARNOLPHE.

Vous fuyez l'ignorance, et voulez, quoi qu'il coûte, Apprendre du blondin quelque chose?

AGNÈS.

Sans doute.

C'est de lui que je sais ce que je peux savoir; Et beaucoup plus qu'à vous je pense lui devoir.

ARNOLPHE.

Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade Ma main de ce discours ne venge la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur; Et quelques coups de poing satisferoient mon cœur. AGNES.

Hélas! vous le pouvez, si cela vous peut plaire. ARNOLPHE, à part.

Ce mot; et ce regard désarme ma colère, Et produit un retour de tendresse de cœur Qui de son action efface la n'oirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses Les hommes soient sujets à de telles foiblesses! Tout le monde connoît leur imperfection; Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion;

226 L'ÉCOLE DES FEMMES.

Leur esprit est méchant et leur ame fragile, Il n'est rien de plus foible et de plus imbécille, Rien de plus infidèle: et malgré tout cela, Dans le monde on fait tout pour ces animaux-là.

(A Agnès.)

Hé bien! faisons la paix. Va, petite traîtresse, Je te pardonne tout et te rends ma tendresse; Considère par là l'amour que j'ai pour toi, Et, me voyant si bon, en revanche aime-moi.

AGNÈS.

Du meilleur de mon cœur je voudrois vous complaire: Que me coûteroit-il, si je le pouvois faire?

ARNOLPHE.

Mon pauvre petit cœur, tu le peux, si tu veux. Ecoute seulement ce soupir amoureux,
Vois ce regard mourant, contemple ma personne,
Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne.
C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi,
Et tu seras cent fois plus heureuse avec moi.
Ta forte passion est d'être brave et leste,
Tu le seras toujours, va, je te le proteste;
Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai,
Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai;
Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire:
Je ne m'explique point, et cela, c'est tout dire.

(Bas, a part.)

Jusqu'où la passion peut-elle faire aller!
(Haut.)

Enfin à mon amour rien ne peut s'égaler: Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux, Je suis tout prêt, cruelle, à te prouver ma flamme.

AGNÈS.

. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'ame : Horace avec deux mots en feroit plus que vous.

ARNOLPHE.

Ah! c'esttrop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, Et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout; Mais un cul de couvent me vengera de tout.

## SCÈNE V.

## ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN.

#### ALAIN.

Je ne sais ce que c'est, Monsieur; mais il me semble Qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés ensemble.

#### ARNOLPHE.

La voici. Dans ma chambre allez me la nicher. ( A part. )

Ce ne sera pas là qu'il la viendra chercher; Et puis, c'est seulement pour une demi-heure.

Je vais, pour lui donner une sure demeure, ( A Alain. )

Trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux, Et surtout gardez-vous de la quitter des yeux.

Peut-être que son ame, étant dépaysée, Pourra de cet amour être désabusée.

# SCÈNE VI. ARNOLPHE, HORACE.

HORACE.

Au! je viens vous trouver, accablé de douleur. Le ciel, seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur: Et, par un trait fatal d'une injustice extrême, On me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici mon père a pris le frais; J'ai trouvé qu'il mettoit pied à terre ici près : Et la cause, en un mot, d'une telle venue, Qui, comme je disois, ne m'étoit pas connue, C'est qu'il m'a marié sans m'en écrire rien, Et qu'il vient en ces lieux célébrer ce lien. Jugez, en prenant part à mon inquiétude, S'il pouvoit m'arriver un contre-temps plus rude. Cet Enrique dont hier je m'informois à vous, Cause tout le malheur dont je ressens les coups : Il vient avec mon père achever ma ruine, Et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai dès leurs premiers mots pensé m'évanouir : Et d'abord, sans vouloir plus long-temps les ouïr, Mon père ayant parlé de vous rendre visite, L'esprit plein de frayeur, je l'ai devancé vîte. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir De mon engagement qui le pourroit aigrir; Et tâchez, comme en vous il prend grande créance, De le dissuader de cette autre alliance.

ARNOLPHE.

Qui-dà.

HORACE.

Conseillez-lui de différer un peu, Et rendez en ami ce service à mon feu.

ARNOLPHE.

Je n'y manquerai pas.

HORACE.

C'est en vous que j'espère.

ARNOLPHE.

Fort bien.

HORACE.

Et je vous tiens mon véritable père. Dites-lui que mon âge.... Ah! je le vois venir! Ecoutez les raisons que je vous puis fournir.

## SCÈNE VII.

## ARNOLPHE, HORACE, CHRYSALDE, ENRIQUE, ORONTE.

(Horace et Arnolphe se retirent dans un coin du théâtre, et parlent bas ensemble.)

ENRIQUE, à Chrysalde.

Aussitôt qu'à mes yeux je vous ai vu paroître, Quand on ne m'eût rien dit, j'aurois su vous connoître. J'ai reconnu les traits de cette aimable sœur Dont l'hymen autrefois m'avoit fait possesseur; Et je serois heureux, si la Parque cruelle M'eût laissé ramener cette épouse fidèle Pour jouir avec moi des sensibles douceurs De revoir tous les siens après nos longs malheurs. Mais, puisque du destin la fatale puissance Nous prive pour jamais de sa chère présence, Tâchons de nous résoudre, et de nous contenter Du seul fruit amoureux qui m'en ait pu rester. Il vous touche de près, et sans votre suffrage J'aurois tort de vouloir disposer de ce gage. – Le choix du fils d'Oronte est glorieux de soi; Mais il faut que ce choix vous plaise comme à moi.

CHRYSALDE.

C'est de mon jugement avoir mauvaise estime, Que douter si j'approuve un choix si légitime.

ARNOLPHE, à part, à Horace.

Oui, je veux vous servir de la bonne façon.

попасе, à part, à Arnolphe.

Gardez encore un coup...

ARNOLPHE, à Horace.

N'ayez aucun soupçon.

(Arnolphe quitte Horace pour aller embrasser Oronte.)

ORONTE, à Arnolphe.

Ah! que cette embrassade est pleine de tendresse!

ARNOLPHE.

Que je sens à vous voir une grande allégresse!

Je suis ici venu....

ARNOLPHE.

Sans m'en faire récit,

Je sais ce qui vous mène.

ORONTE.

On vous l'a déjà dit?

Oui.

ORONTE.

Tant mieux.

ARNOLPHE.

Votre fils à cet hymen résiste, Et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste: Il m'a même prié de vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je vous puis donner, C'est de ne pas souffrir que ce nœud se diffère, Et de faire valoir l'autorité de père.

Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens, Et nous faisons contre eux à leur être indulgens.

HORACE, à part.

Ah! traître!

CHRYSALDE.

Si son cœur a quelque répugnance, Je tiens qu'on ne doit pas lui faire résistance. Mon frère, que je crois, sera de mon avis.

ARNOLPHE.

Quoi! se laissera-t-il gouverner par son fils?
Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse
De ne savoir pas faire obéir la jeunesse?
Il seroit beau vraiment qu'on le vît aujourd'hui
Prendre loi de qui doit la recevoir de lui!
Non, non: c'est mon intime, et sa gloire est la mienne:
Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne;
Qu'il fasse voir ici de fermes sentimens,
Et force de son fils tous les attachemens.

ORONTE.

C'est parler comme il faut; et dans cette alliance C'est moi qui vous réponds de son obéissance. CHRYSALDE, à Arnolphe.

Je suis surpris. pour moi, du grand empressement Que vous me faites voir pour cet engagement, Et ne puis deviner quel motif vous inspire...

ARNOLPHE.

Je sais ce que je fais, et dis ce qu'il faut dire.

ORONTE.

Oui, oui, seigneur Arnolphe, il est...

CHRYSALDE.

Ce nom l'aigrit;

C'est monsieur de La Souche; on vous l'a déjà dit.

ARNOLPHE.

Il n'importe.

norace, à part. Qu'entends-je!

ARNOLPHE, se tournant vers Horace.

Qui, c'est là le mystère

Et vous pouvez juger ce que je devois faire.

HORACE, à part.

En quel trouble...

## SCÈNE VIII.

ARNOLPHE, HORACE, CHRYSALDE, ENRIQUE, ORONTE, GEORGETTE.

#### GEORGETTE.

Monsieur, si vous n'êtes auprès, Nous aurons de la peine à retenir Agnès; Elle veut à tous coups s'échapper, et peut-être Qu'elle se pourroit bien jeter par la fenêtre. ARNOLPHE.

Faites-la-moi venir; aussi bien de ce pas (A Horace.)

Prétends-je l'emmener. Ne vous en fâchez pas : Un bonheur continu rendroit l'homme superbe, Et chacun a son tour, comme dit le proverbe.

HORACE, à part.

Quels maux peuvent, ô ciel! égaler mes ennuis? Et s'est-on jamais vu dans l'abîme où je suis?

ARNOLPHE, à Oronte.

Pressez vîte le jour de la cérémonie, J'y prends part, et déjà moi-même je m'en prie.

ORONTE.

C'est bien là mon dessein.

## SCÈNE IX.

ARNOLPHE, AGNÈS, HORACE, CHRYSALDE, ENRIQUE, ORONTE, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE, à Agnès.

Venez, belle, venez, Qu'on ne sauroit tenir, et qui vous mutinez. Voici votre galant, à qui, pour récompense, Vous pouvez faire une humble et douce révérence.

(A Horace.)

Adieu. L'événement trompe un peu vos souhaits; Mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. AGNÈS.

Me laissez-vous, Horace, emmener de la sorte?

Je ne sais où j'en suis, tant ma douleur est forte.

ARNOLPHE.

Allons, causeuse, allons.

AGNÈS.

Je veux rester ici.

ORONTE.

Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci: Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre

ARNOLPHE.

Avec plus de loisir je pourrai vous l'apprendre. Jusqu'au revoir.

ORONTE.

Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parle**r.** 

ARNOLPHE.

Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, D'achever l'hyménée.

ORONTE.

Oui: mais pour le conclure, Si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit Que vous avez chez vous celle dont il s'agit, La fille qu'autrefois de l'aimable Angélique Sous des liens secrets eut le seigneur Enrique? Sur quoi votre discours étoit-il donc fondé?

CHRYSALDE.

Je m'étonnois aussi de voir son procédé.

Quoi?

#### CHRYSALDE.

D'un hymen secret ma sœur eut une fille Dont on cacha le sort à toute la famille.

#### ORONTE.

Et qui, sous de feints noms, pour ne rien découvrir, Par son époux aux champs fut donnée à nourrir.

#### CHRYSALDE.

Et, dans ce temps, le sort, lui déclarant la guerre, L'obligea de sortir de sa natale terre.

#### ORONTE.

Et d'aller essuyer mille périls divers Dans ces lieux séparés de nous par tant de mers.

#### CHRYSALDE.

Où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie Avoient pu lui rayir l'imposture et l'envie.

#### ORONTE.

Et, de retour en France, il a cherché d'abord Celle à qui de sa fille il confia le sort.

#### CHRYSALDE.

Et cette paysanne à dit avec franchise Qu'en vos mains à quatre ans elle l'avoit remise.

#### ORONT E.

Et qu'elle l'avoit fait, sur votre charité, Par un accablement d'extrême pauvreté.

#### CHRYSALDE.

Et lui, plein de transport, et l'allégresse en l'ame, A fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme.

#### ORONTE.

Et vous allez enfin la voir venir ici, Pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclaircì.

CHRYSALDE, à Arnolphe.

Je devine à peu près quel est votre supplice: Mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, Ne vous point marier en est le vrai moyen.

ARNOLPHE, s'en allant tout transporté, et ne pouvant parler.

Ouf!

## SCÈNE X.

## AGNÈS, HORACE, CHRYSALDE, ENRIQUE, ORONTE.

ORONTE.

D'ou vient qu'il s'enfuit sans rien dire?

HORACE.

Ah! mon père!

Vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avoit exécuté Ce que votre sagesse avoit prémédité. J'étois, par les doux nœuds d'une amour mutuelle, Engagé de parole avecque cette belle; Et c'est elle en un mot que vous venez chercher, Et pour qui mon refus a pensé vous fâcher.

#### ENRIQUE.

Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, Et mon ame depuis n'a cessé d'être émue. Acte v, scène x. 237 Ah! ma fille, je cède à des transports si doux.

#### CHRYSALDE.

J'en ferois de bon cœur, mon frère, autant que vous; Mais ces lieux et cela ne s'accommodent guères. Allons dans la maison débrouiller ces mystères, Payer à notre ami ses soins officieux, Et rendre grâce au ciel, qui fait tout pour le mieux.

FIN DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

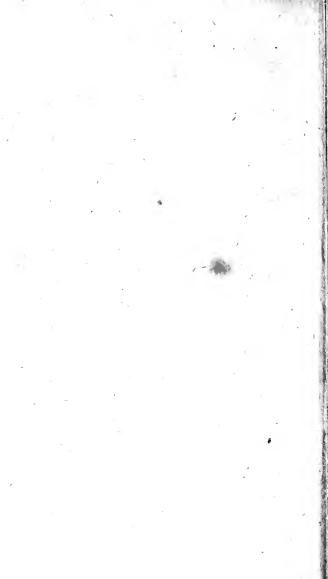

## LA CRITIQUE

DE

## L'ÉCOLE DES FEMMES,

COMÉDIE,

Représentée sur le théâtre du Palais-Royal, le premier juin 1663.

Cette pièce (la première de ce genre), eut trente-une représentations, dont la dernière fut donnée le 12 août.



## A LA REINE MÈRE.

## MADAME,

Je sais bien que Votre Majesté n'a que faire de toutes nos dédicaces, et que ces prétendus devoirs dont on lui dit élégamment qu'on s'acquitte envers elle sont des hommages, à dire vrai, dont elle nous dispenseroit très-volontiers : mais je ne laisse pas d'avoir l'audace de lui dédier la Critique de l'Ecole des Femmes, et je n'ai pu refuser cette petite occasion de pouvoir témoigner ma joie à Votre Majesté sur cette heureuse convalescence qui redonne à nos vœux la plus grande et la meilleure princesse du monde, et nous prometen elle de longues années d'une santé vigoureuse. Comme chacun regarde les choses du côté de ce qui le touche, je me réjouis, dans cette allégresse générale, de pouvoir encore avoir l'honneur de divertir Votre Majesté; elle, Madame, qui prouve si bien que la véritable dévotion n'est point contraire aux honnêtes divertissemens; qui, de ses hautes pensées et de ses importantes occupations, descend si humainement dans le plaisir de nos spectacles, et ne dédaigne pas de rire de cette même bouche dont elle priesi bien Dieu: je flatte, dis-je, mon esprit de l'espérance de cette gloire; j'en at2/2 ÉPITRE DÉDICATOIRE.

tends le moment avec toutes les impatiences du
monde; et quand je jouirai de ce bonheur, ce sera
la plus grande joie que puisse recevoir,

MADAME,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur,

MOLIÈRE.

### PERSONNAGES.

URANIE.
ÉLISE.
CLIMÈNE.
LE MARQUIS.
DORANTE ou LE CHEVALIER.
LYSIDAS, poète.
GALOPIN, laquais.

La scène est à Paris, dans la maison d'Uranie.

## LA CRITIQUE

DE

## L'ÉCOLE DES FEMMES,

COMÉDIE.

## SCÈNE I.

## URANIE, ÉLISE.

URANIE.

Quoi !cousine, personne ne t'est venu rendre visite?

ÉLISE.

Personne du monde.

URANIE.

Vraiment! voilà qui m'étonne, que nous ayons été seules l'une et l'autre tout aujourd'hui.

ÉLISE.

Cela m'étonne aussi: car ce n'est guère notre coutume; et votre maison, dieu merci, est le refuge ordinaire de tous les fainéans de la cour.

URANIE.

L'après-dinée, à dire vrai, m'a semblé fort longue. 244 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

ÉLISE.

Et moi je l'ai trouvée fort courte.

TIRANTE.

C'est que les beaux esprits, cousine, aiment la solitude.

ÉLISE.

Ah! très-humble servante au bel esprit! vous savez que ce n'est pas là que je vise.

URANIE.

Pour moi, j'aime la compagnie, je l'avoue.

ÉLISE.

Je l'aime aussi, mais je l'aime choisie; et la quantité des sottes visites qu'il vous faut essuyer parmi les autres est cause bien souvent que je prends plaisir d'être seule.

URANIE.

La délicatesse est trop grande de ne pouvoir souffrir que des gens triés.

ÉLISE.

Et la complaisance est trop générale de souffrir indifféremment toutes sortes de personnes.

URANIE.

Je goûte ceux qui sont raisonnables, et me divertis des extravagans.

ÉLISE.

Ma foi, les extravagans ne vont guère loin sans vous ennuyer, et la plupart de ces gens-là ne sont plus plaisans dès la seconde visite. Mais, à propos d'extravagans, ne voulez-vous pas me défaire de votre marquis incommode? Pensez-

vous

vous me le laisser toujours sur les bras, et que je puisse durer à ses turlupinades perpétuelles?

#### URANIE.

Ce langage est à la mode, et l'on le tourne en plaisanterie à la cour.

#### ÉLISE.

Tant pis pour ceux qui le font, et qui se tuent tout le jour à parler ce jargon obscur. La belle chose, de faire entrer aux conversations du Louvre de vieilles équivoques ramassées parmi les boues des halles et de la place Maubert! La jolie façon de plaisanter pour des courtisans! et q 'un homme montre d'esprit lorsqu'il vient vous dire: Madame, vous êtes dans la Place-Royale, et tout le monde vous voit de trois lieues de Paris, car chacun vous voit de bon œil! à cause que Bonneuil est un village à trois lieues d'ici Cela n'estil pas bien galant et bien spirituel? Et ceux qui trouvent ces belles rencontres n'ont-ils pas lieu de s'en glorifier?

#### URANIE.

On ne dit pas cela aussi comme une chose spirituelle; et la plupart de ceux qui affectent ce langage savent bien eux-mêmes qu'il est ridicule.

## ÉLISE.

Tant pis encore de prendre peine à dire des sottises, et d'être mauvais plaisans de dessein formé. Je les en tiens moins excusables; et si j'en étois juge, je sais bien à quoi je condamnerois tous ces messieurs les turlupins.

#### URANIE.

Laissons cette matière qui t'échausse un peu trop, et disons que Dorante vient bien tard, à mon avis, pour le souper que nous devons sairc ensemble.

ÉLISE.

Peut-être l'a-t-il oublié, et que...

## SCÈNE II.

## URANIE, ÉLISE, GALOPIN.

GALOPIN.

Voila Climène, Madame, qui vient ici pour vous voir.

URANIE.

Hé! mon dieu! quelle visite!

ÉLISE.

Vous vous plaignez d'être seule; aussi le ciel vous en punit.

URANIE

Vîte, qu'on aille dire que je n'y suis pas.

GALOPIN.

On a déjà dit que vous y étiez.

URANIE.

Et qui est le sot qui l'a dit?

GALOPIN.

Moi, Madame.

URANIE.

Diantre soit le petit vilain! Je vous apprendrai bien à faire vos réponses de vous-même.

GALOPIN.

- Je vais lui dire, Madame, que vous voulez être sortie.

## , w, harry I the ste, URANIE.

Arrêtez, animal, et la laissez monter puisque la sottise est faite.

#### GALOPIN.

Elle parle encore à un homme dans la rue.

## ., Tring ten , URANIE.

Ah! cousine, que cette visite m'embarrasse à l'heure qu'il est!

## ÉLISE.

Il est vrai que la dame est un peu embarrassante de son naturel : j'ai toujours eu pour elle une furieuse aversion ; et, n'en déplaise à sa qualité, c'est la plus sotte bête qui se soit jamais mêlée de raisonner.

## Jose J. Jan B .W.R.A.N. I. Friesmo.

L'épithète est un peu forte.

## in, ELISE.

Allez, allez, elle mérite bien cela, et quelque chose de plus si on lui faisoit justice. Est-ce qu'il y a une personne qui soit plus véritablement qu'elle ce qu'on appelle précieuse, à prendre le mot dans sa plus mauvaise signification?

#### URANIE.

Elle se défend bien de ce nom pourtant.

## ÉLISE.

Il est vrai, elle se désend du nom, mais non pas de la chose; car ensin elle l'est depuis les pieds jusqu'à la tête, et la plus grande saçon243 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. nière du monde. Il semble que tout son corps soit démonté, et que les mouvemens de ses hanches, de ses épaules et de sa tête, n'aillent que par ressorts. Elle affecte toujours un ton de voix languissant et niais, fait la moue pour montrer une petite bouche, et roule les yeux pour les faire paroître grands.

#### URANIE.

Doucement donc. Si elle venoit à entendre...

### ÉLISE.

Point, point; elle ne monte pas encore. Je me souviens toujours du soir qu'elle eut envie de voir Damon, sur la réputation qu'on lui donne et les choses que le public a vues de lui. Vous connoissez l'homme et sa naturelle paresse à soutenir la conversation. Elle l'avoit invité à souper comme bel esprit, et jamais il ne parut si sot parmi une demi-douzaine de gens à qui elle avoit fait fête de lui, et qui le regardoient avec de grands yeux, comme une personne qui ne devoit pas être faite comme les autres. Ils pensoient tous qu'il étoit là pour défrayer la compagnie de bons mots; que chaque parole qui sortoit de sa bouche devoit être extraordinaire; qu'il devoit faire des impromptu sur tout ce qu'on disoit; et ne demander à boire qu'avec une pointe. Mais il les trompa fort par son silence; et la dame fut aussi mal satisfaite de lui que je le fus d'elle.

### URANIE.

Tais-toi. Je vais la recevoir à la porte de la chambre.

ÉLISE.

Encore un mot. Je voudrois bien la voir mariée avec le marquis dont nous avons parlé: le bel assemblage que ce seroit d'une précieuse et d'un turlupin!

URANIE.

Veux-tu te taire? La voici.

## SCÈNE III.

URANIE, ÉLISE, CLIMÈNE, GALOPIN.

URANIE.

VRAIMENT, c'est bien tard que...

CLIMÈNE.

Hé! de grâce, ma chère, faites-moi vîte donner un siége.

URANIE, à Galopin.

Un fauteuil promptement.

CLIMÈNE.

Ah! mon dieu!

URANIE.

Qu'est-ce donc?

CLIMÈNE.

Je n'en puis plus.

URANIE.

Qu'avez-vous?

CLIMÈNE.

Le cœur me manque.

URANIE.

Sont-ce vapeurs qui vous ont pris?

CLIMÈNE.

Non.

250 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

URANIE.

Voulez-vous qu'on vous délace?

CLIMÈNE.

Mon dieu! non. Ah!

URANIE.

Quel est donc votre mal? et depuis quand vous a-t-il pris?

CLIMÈNE.

Il y a plus de trois heures, et je l'ai apporté du Palais-Royal.

URANIE.

Comment?

CLIMÈNE.

Je viens de voir pour mes péchés cette méchante rapsodie de l'Ecole des Femmes. Je suis encore en défaillance du mal de cœur que cela m'a donné; et je pense que je n'en reviendrai de plus de quinze jours.

ÉLISE.

Voyez un peu comme les maladies arrivent sans qu'on y songe!

URANIE.

Je ne sais pas de quel tempérament nous sommes ma cousine et moi; mais nous fûmes avanthier à la même pièce, et nous en revînmes toutes deux saines et gaillardes.

CLIMÈNE.

Quoi! vous l'avez vue?

URANIE.

Oui, et écoutée d'un bout à l'autre.

## SCÈNE III. CLIMÈNE.

Et vous n'en avez pas été jusques aux convulsions, ma chère?

### URANIE.

Je ne suis pas si délicate, dieu merci; et je trouve, pour moi, que cette comédie seroit plutôt capable de guérir les gens que de les rendre malades.

## CLIMÈNE.

Ah! mon dieu! que dites-vous là? Cette proposition peut-elle être avancée par une personne
qui ait du revenu en sens commun? Peut-on impunément, comme vous faites, rompre en visière
à la raison? Et, dans le vrai de la chose, est-il un
esprit si affamé de plaisanterie, qu'il puisse tâter
des fadaises dont cette comédie est assaisonnée?
Pour moi, je vous avoue que je n'ai pas trouvé
le moindre grain de sel dans tout cela. Les enfans
par l'oreille m'ont paru d'un goût détestable, la
tarte à la crême m'a affadi le cœur; et j'ai pensé
vomir au potage.

#### ÉLISE.

Mon dieu! que tout cela est dit élégamment! J'aurois cru que cette pièce étoit bonne: mais Madamea une éloquence si persuasive, elle tourne les choses d'une manière si agréable, qu'il faut être de son sentiment malgré qu'on en ait.

## URANIE.

Pour moi, je n'ai pas tant de complaisance; et pour dire ma pensée, je tiens cette comédie une des plus plaisantes que l'auteur ait produites.

# 252 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

Ah! vous me faites pitié de parler ainsi, et je ne saurois vous soussirir cette obscurité de discernement. Peut-on, ayant de la vertu, trouver de l'agrément dans une pièce qui tient sans cesse la pudeur en alarme, et salit à tout moment l'imagination?

#### ÉLISE.

Les jolies façons de parler que voilà! Que vous êtes, Madame, une rude joueuse en critique! et que je plains le pauvre Molière de vous avoir pour ennemie!

## CLIMÈNE.

Croyez-moi, ma chère, corrigez de bonne foi votre jugement; et, pour votre honneur, n'allez point dire par le monde que cette comédie vous ait plu.

#### URANIE.

Moi, je ne sais pas ce que vous y avez trouvé qui blesse la pudeur.

## CLIMÈNE.

Hélas! tout; et je mets en fait qu'une honnête femme ne la sauroit voir sans confusion, tant j'y ai découvert d'ordures et de saletés.

#### URANIE.

Il faut donc que pour les ordures vous ayez des lumières que les autres n'ont pas; car, pour moi, je n'y en ai point vu.

#### CLIMÈNE.

C'est que vous ne voulez pas y en avoir vu, assurément; car enfin toutes ces ordures, dieu

merci, y sont à visage découvert. Elles n'ont pas la moindre enveloppe qui les couvre, et les yeux les plus hardis sont essrayés de leur nudité.

ÉLISE.

Ah!

CLIMÈNE.

Hai, hai, hai.

URANIE.

Mais encore, s'il vous plaît, marquez-moi une de ces ordures que vous dites.

CLIMÈNE.

Hélas! est-il nécessaire de vous les marquer?

URANIE.

Oui. Je vous demande seulement un endroit qui vous ait fort choquée.

CLIMÈNE.

En faut-il d'autres que la scène de cette Agnès, lorsqu'elle dit ce qu'on lui a pris?

URANIE.

Et que trouvez-vous là de sale?

CLIMÈNE.

Ah!

URANIE.

De grâce.

CLIMÈNE

Fi!

URANIE.

Mais encore?

CLIMÈNE.

Je n'ai rien à vous dire.

URANIE.

Pour moi, je n'y entends point de mal.

254 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

Tant pis pour vous.

URANIE.

Tant mieux plutôt, ce me semble: je regarde les choses du côté qu'on me les montre, et ne les tourne point pour y chercher ce qu'il ne faut pas voir.

CLIMÈNE.

L'honnêteté d'une femme....

URANIE.

L'honnêteté d'une femme n'est pas dans les grimaces. Il sied mal de vouloir être plus sage que celles qui sont sages. L'affectation en cette matière est pire qu'en toute autre; et je ne vois rien de si ridicule que cette délicatesse d'honneur qui prend tout en mauvaise part, donne un sens criminel aux plus innocentes paroles, et s'offense de l'ombre des choses. Croyez-moi, celles qui font tant de façons n'en sont pas estimées plus femmes de bien; au contraire, leur sévérité mystérieuse et leurs grimaces affectées irritent la censure de tout le monde contre les actions de leur vie. On est ravi de découvrir ce qu'il y peut avoir à redire: et, pour tomber dans l'exemple, il y avoit l'autre jour des femmes à cette comédie, vis-à-vis de la loge où nous étions, qui, par les mines qu'elles affectèrent durant toute la pièce, leurs détournemens de tête, et leurs cachemens de visage, firent dire de tous côtés cent sottises de leur conduite, que l'on n'auroit pas dites sans cela; et quelqu'un même des laquais cria tout haut qu'elles

du corps.

CLIMÈNE.

Ensin il faut être aveugle dans cette pièce, et ne pas faire semblant d'y voir les choses.

#### URANIE.

Il ne faut pas y vouloir voir ce qui n'y est pas.

Ah! je soutiens, encore un coup, que les saletés y crèvent les yeux.

#### URANIE.

Et moi, je ne demeure pas d'accord de cela.

#### CLIMÈNE.

Quoi! la pudeur n'est pas visiblement blessée par ce que dit Agnès dans l'endroit dont nous parlons?

#### URANIE.

Non, vraiment. Elle ne dit pas un mot qui de soi ne soit fort honnête; et, si vous voulez entendre dessous quelque autre chose, c'est vous qui faites l'ordure, et non pas elle, puisqu'elle parle seulement d'un ruban qu'on lui a pris.

## CLIMÈNE.

Ah! ruban tant qu'il vous plaira; mais ce le où elle s'arrête n'est pas mis pour des prunes. Il vient sur ce le d'étranges pensées: ce le scandalise furieusement; et, quoi que vous puissiez dire, vous ne sauriez désendre l'insolence de ce le.

#### ÉLISE.

Il est vrai, ma cousine, je suis pour Madame

256 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. contre ce le. Ce le est insolent au dernier point, et vous avez tort de défendre ce le.

#### CLIMÈNE.

Il a une obscénité qui n'est pas supportable.

Comment dites-vous ce mot-là, Madame?

Obscénité, Madame.

## ÉLISE.

Ah! mon dieu! obscénité. Je ne sais ce que ce mot veut dire; mais je le trouve le plus joli du monde.

## CLIMÈNE.

Enfin vous voyez comme votre sang prend mon parti.

#### URANIE.

Hé! mon dieu! c'est une causeuse qui ne dit pas ce qu'elle pense. Ne vous y fiez pas beaucoup, si vous m'en voulez croire.

### ÉLISE.

Ah! que vous êtes méchante de me vouloir rendre suspecte à Madame! Voyez un peu où j'en serois, si elle alloit croire ce que vous dites. Seroisje si malheureuse, Madame, que vous eussiez de moi cette pensée?

#### CLIMÈNE.

Non, non; je ne m'arrête pas à ses paroles, et je vous crois plus sincère qu'elle ne dit.

## ÉLISE.

Ah! que vous avez bier raison, Madame! et que vous me rendrez justice, quand vous croirez

que je vous trouve la plus engageante personne du monde, que j'entre dans tous vos sentimens, et suis charmée de toutes les expressions qui sortent de votre bouche!

CLIMÈNE.

Hélas! je parle sans affectation.

ELISE.

On le voit bien, Madame, et que tout est naturel en vous. Vos paroles, le ton de votre voix, vos regards, vos pas, votre action, et votre ajustement, ont je ne sais quel air de qualité qui enchante les gens. Je vous étudie des yeux et des oreilles; et je suis si remplie de vous, que je tâche d'être votre singe et de vous contrefaire en tout.

CLIMÈNE.

Vous vous moquez de moi, Madame.

LU ÉLISE.

Pardonnez-moi, Madame. Qui voudroit se moquer de vous?

CLIMÈNE.

Je ne suis pas un bon modèle, Madame.

ÉLISE.

Oh! que si! Madame.

CLIMÈNE.

Vous me flattez, Madame.

ÉLISE.

Point du tout, Madame.

CLIMÈNE.

Epargnez-moi, s'il vous plaît, Madame.

ÉLISE.

Je vous épargne aussi, Madame; et je ne dis pas la moitié de ce que je pense, Madame.

CLIMÈNE.

Ah! mon dieu! brisons là, de grâce. Vous me jetteriez dans une confusion épouvantable. Enfin (A Uranie.) nous voilà deux contre vous; et l'opiniâtreté sied si mal aux personnes spirituelles...

## SCÈNE IV.

URANIE, ÉLISE, CLIMÈNE, LE MARQUIS, GALOPIN.

GALOPIN, à la porte de la chambre. Arrêtez, s'il vous plaît, Monsieur.

LE MARQUIS.

Tu ne me connois pas, sans doute!

GALOPIN.

Sifait, je vous connois; mais vous n'entrerez pas.
LE MARQUIS.

Ah! que de bruit, petit laquais!

GALOPIN.

Cela n'est pas bien de vouloir entrer malgré les gens.

LE MARQUIS.

Je veux voir ta maîtresse.

GALOPIN.

Elle n'y est pas, vous dis-je.

LE MARQUIS.

La voilà dans sa chambre.

GALOPIN.

Il est vrai, la voilà: mais elle n'y est pas.

URANIE.

Qu'est-ce donc qu'il y a là?

LE MARQUIS.

C'est votre laquais, Madame, qui fait le sot.

GALOPIN.

Je lui dis que vous n'y êtes pas, Madame; et il ne veut pas laisser d'entrer.

URANIE.

Et pourquoi dire à Monsieur que je n'y suis pas.

GALOPIN.

Vous me grondâtes l'autre jour de lui avoir dit que vous y étiez.

URANIE.

Voyez cet insolent! Je vous prie, Monsieur, de ne pas croire ce qu'il dit. C'est un petit écervelé qui vous a pris pour un autre.

LE MARQUIS.

Je l'ai bien vu, Madame; et, sans votre respect, je lui aurois appris à connoître les gens de qualité.

ÉLISE.

Ma cousine vous est fort obligée de cette déférence.

URANIE, à Galopin.

Un siége donc, impertinent.

GALOPINA

N'en voilà-t-il pas un?

260 LA CRITIQUE DE D'ÉCOLE DRS FEMMES.

URANIE.

Approchez-le.

(Galopin pousse le siége rudement, et sort.)

## SCÈNE V.

URANIE, ÉLISE, CLIMÈNE, LE MARQUIS.

LE MARQUIS.

Votre petit la quais, Madame, a du mépris pour ma personne.

ÉLISE.

Il auroit tort, sans doute.

LE MARQUIS.

C'est peut-être que je paie l'intérêt de ma mauvaise mine: (Il rit.) hai, hai, hai.

ÉLISE.

L'âge le rendra plus éclairé en honnêtes gens.

LE MARQUIS.

Sur quoi en étiez-vous, Mesdames, lorsque je vous ai interrompues?

URANIE.

Sur la comédie de l'Ecole des Femmes.

LE MARQUIS.

Je ne fais que d'en sortir.

CLIMÈNE.

Hé bien! Monsieur, comment la trouvez-vous, s'il vous plaît?

LE MARQUIS.

Tout à fait impertinente.

CLIMÈNE.

Ah! que j'en suis ravie!

## LE MARQUIS.

C'est la plus méchante chose du monde. Comment diable! à peine ai-je pu trouver place. J'ai pensé être étouffé à la porte, et jamaison ne m'a tant marché sur les pieds. Voyez comme mes canons et mes rubans en sont ajustés, de grâce.

### ÉLISE.

Il est vrai que cela crie vengeance contre l'Ecole des Femmes, et que vous la condamnez avec justice.

#### LE MARQUIS.

Il ne s'est jamais fait, je pense, une si méchante comédie.

#### URANIE.

Ah! voici Dorante que nous attendions.

## SCÈNE VI.

## URANIE, ÉLISE, CLIMÈNE, LE MARQUIS, DOBANTE.

#### DORANTE.

Ne bougez, de grâce, et n'interrompez point votre discours. Vous êtes là sur une matière qui, depuis quatre jours, fait presque l'entretien de toutes les maisons de Paris; et jamais on n'a rien vu de si plaisant que la diversité des jugemens qui se font là-dessus: car enfin j'ai ouï condamner cette comédie à certaines gens par les mêmes choses que j'ai vu d'autres estimer le plus.

## E RANLE, if

Voilà monsieur le Marquis qui en dit force mal.

## 262 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

LE MARQUIS.

Il est vrai. Je la trouve détestable, morbleu! détestable, du dernier détestable, ce qu'on appelle détestable.

DORANTE.

Et moi, mon cher Marquis, je trouve le jugement détestable.

LE MARQUIS.

Quoi! Chevalier, est-ce que tu prétends soutenir cette pièce?

DORANTE.

Oui, je prétends la soutenir.

LE MARQUIS.

Parbleu! je la garantis détestable.

DORANTE.

La caution n'est pas bourgeoise. Mais, Marquis, par quelle raison, de grâce, cette comédie est-elle ce que tu dis?

LE MARQUIS.

Pourquoi elle est détestable?

DORANTE.

Oui.

LE MARQUIS.

Elle est détestable, parce qu'elle est détestable.

Après cela il n'y a plus rien à dire; voilà son procès fait. Mais encore, instruis-nous, et nous dis les défauts qui y sont.

LE MARQUIS.

Que sais-je, moi? Je ne me suis pas seulement donné la peine de l'écouter. Mais ensin je sais bien que je n'ai jamais rien vu de si méchant, dieu me sauve! et Dorilas, contre qui j'étois, a été de mon avis.

#### DORANTE.

L'autorité est belle, et te voilà bien appuyé!

Il ne faut que voir les continuels éclats de rire que le parterre y fait. Je ne veux point d'autre chose pour témoigner qu'elle ne vaut rien.

## DORANTE.

Tu es donc, Marquis, de ces messieurs du bel air qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun, et qui seroient fâchés d'avoir ri avec lui, fût-ce de la meilleure chose du monde? Je vis l'autre jour sur le théâtre un de nos amis qui se rendit ridicule par là. Il écouta toute la pièce avec un sérieux le plus sombre du monde; et tout ce qui égayoit les autres ridoit son front. A tous les éclats de risée il haussoit les épaules, et regardoit le parterre en pitié; et quelquefois aussi le regardant avec dépit, il lui disoit tout haut : Ris donc, parterre, ris donc. Ce fut une seconde comédie que le chagrin de notre ami : il la donna en galant homme à toute l'assemblée, et chacun demeura d'accord qu'on ne pouvoit pas mieux jouer qu'il fit. Apprends, Marquis, je te prie, et les autres aussi, que le bon sens n'a point de place déterminée à la comédie, que la différence du demi-louis d'or et de la pièce de quinze sous ne fait rien du tout au bon goût; que debout ou assis on peut donner un mauvais jugement, et qu'en264 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. fin, à le prendre en général, je me fierois assez à l'approbation du parterre, par la raison qu'entre ceux qui le composent il y en a plusieurs qui sont capables de juger d'une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par la bonne façon d'en juger, qui est de se laisser prendre aux choses, et de n'avoir ni prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse ridicule.

## LE MARQUIS.

Te voilà donc, Chevalier, le défenseur du parterre! Parbleu! je m'en réjouis, et je-ne manquerai pas de l'avertir que tu es de ses amis. Hai! hai!...

#### DORANTE.

Ris tant que tu voudras. Je suis pour le bon sens, et ne saurois souffrir les ébullitions de cerveau de nos marquis de Mascarille. J'enrage de voir de ces gens qui se traduisent en ridicules malgré leur qualité; de ces gens qui décident toujours, et parlent hardiment de toutes choses sans s'y connoître; qui, dans une comédie, se récrieront aux méchans endroits, et ne branleront pas à ceux qui sont bons ; qui , voyant un tableau , ou écoutant un concert de musique, blament de même, et loucut tout à contre-sens, prennent par où ils peuvent les termes de l'art qu'ils attrapent, et ne manquent jamais de les estropier et de les mettre hors de place. Hé! morbleu! messieurs, taisez-vous. Quand Dieu ne vous a pas donné la connoissance d'une chose, n'apprêtez point à rire à ceux qui vous entendent parler, et

songez qu'en ne disant mot, on croira peut-être que vous êtes d'habiles gens.

LE MARQUIS.

Parbleu! Chevalier, tu le prends là...

DORANTE.

Mon dieu, Marquis, ce n'est pas à toi que je parle; c'est à une douzaine de messieurs qui déshonorent les gens de cour par leurs manières extravagantes, et font croire parmi le peuple que nous nous ressemblons tous. Pour moi, je m'en veux justifier le plus qu'il me sera possible, et je les dauberai tant en toutes rencontres, qu'à la fin ils se rendront sages.

LE MARQUIS.

Dis-moi un peu, Chevalier: crois-tu que Lysandre ait de l'esprit?

DORANTE.

Oui, sans doute, et beaucoup.

URANIE.

C'est une chose qu'on ne peut pas nier.

LE MARQUIS.

Demande-lui ce qu'il lui semble de l'Ecole des Femmes, tu verras qu'il te dira qu'elle ne lui plaît pas.

DORANTE.

Hé! mon dieu! il y en a beaucoup que le trop d'esprit gâte; qui voient mal les choses à force de lumières, et même qui seroient bien fâchés d'être de l'avis des autres, pour avoir la gloire de décider. Il est vrai. Notre ami est de ces gens là , sans doute. Il veut être le premier de son opinion , et qu'on attende par respect son jugement. Toute approbation qui marche avant la sienne est un attentat sur ses lumières , dont il se venge hautement en prenant le contraire parti. Il veut qu'on le consulte sur toutes les affaires d'esprit ; et je suis sûre que si l'auteur lui eût montré sa comédie avant que de la faire voir au public , il l'eût trouvée la plus belle du monde.

## LE MARQUIS.

Et que direz-vous de la marquise Araminte, qui la publie partout pour épouvantable, et dit qu'elle n'a pu jamais souffrir les ordures dont elle est pleine?

#### DORANTE.

Je dirai que cela est digne du caractère qu'elle a pris, et qu'il y a des personnes qui se rendent ridicules pour vouloir avoir trop d'honneur. Bien qu'elle ait de l'esprit, elle a suivi le mauvais exemple de celles qui, étant sur le retour de l'âge, veulent remplacer de quelque chose ce qu'elles voient qu'elles perdent, et prétendent que les grimaces d'une pruderie scrupuleuse leur tiendront lieu de jeunesse et de beauté. Celle-ci pousse l'affaire plus avant qu'aucune; et l'habileté de son scrupule découvre des saletés où jamais personne n'en avoit vu. On tient qu'il va, ce scrupule, jusqu'à défigurer notre langue, et qu'il n'y a presque point de mots dont la sévé-

rité de cette dame ne veuille retrancher ou la tête ou la queue pour les syllabes déshonnêtes qu'elle y trouve.

#### URANIE.

Vous êtes bien fou, Chevalier.

#### LE MARQUIS.

Ensin, Chevalier, tu crois désendre ta comédie en saisant la satire de ceux qui la condamnent.

#### DORANTE.

Non pas; mais je tiens que cette dame se scandalise à tort...

#### ÉLISE.

Tout beau, monsieur le Chevalier! il pourroit y en avoir d'autres qu'elle qui seroient dans les mêmes sentimens.

#### DORANTE.

Je sais bien que ce n'est pas vous, au moins; et que lorsque vous avez vu cette représentation...

## ÉLISE.

Il est vrai, mais j'ai changé d'avis; et Madame (montrant Climène.) sait appuyer le sien par des raisons si convaincantes, qu'elle m'a entraînée de son côté.

## DORANTE, à Climène.

Ah! Madame, je vous demande pardon; et si vous le voulez, je me dédirai, pour l'amour de vous, de tout ce que j'ai dit.

## CLIMÈNE.

Je ne veux pas que ce soit pour l'amour de moi, mais pour l'amour de la raison; car enfin 263 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. cette pièce, à le bien prendre, est tout à fait indésendable, et je ne conçois pas...

#### URANIE.

Ah! voici l'auteur monsieur Lysidas. Il vient tout à propos pour cette matière. Monsieur Lysidas, prenez un siége vous-même, et vous mettez là.

## SCÈNE VII.

## URANIE, ÉLISE, CLIMÈNE, LE MARQUIS, DORANTE, LYSIDAS.

#### LYSIDAS.

MADAME, je viens un peu tard: mais il m'a fallu lire ma pièce chez madame la Marquise dont je vous avois parlé; et les louanges qui lui ont été données m'ont retenu une heure de plus que je ne croyois.

#### ÉLISE.

C'est un grand charme que les louanges pour arrêter un auteur.

#### URANIE.

Asséiez-vous donc, monsieur Lysidas; nous lirons votre pièce après souper.

#### LYSIDAS.

Tous ceux qui étoient là doivent venir à sa première représentation, et m'ont promis de faire leur devoir comme il faut.

#### URANIE.

Je le crois. Mais, encore une fois, asséiez-vous, s'il vous plaît. Nous sommés ici sur une matière que je serai bien aise que nous poussions.

LYSIDAS.

#### LYSIDAS.

Je pense, Madame, que vous retiendrez aussi une loge pour ce jour-là.

#### URANIE

Nous verrons. Poursuivons, de grâce, notre discours.

#### LYSIDAS.

Je vous donne avis, Madame, qu'elles sont presque toutes retenues.

#### URANIE.

Voilà qui est bien. Enfin j'avois besoin de vous, lorsque vous êtes venu, et tout le monde étoit ici contre moi.

## ELISE, à Uranie.

(Montrant Dorante.) Il s'est mis d'abord de votre côté: mais maintenant qu'il sait que Madame (montrant Climène) est à la tête du parti contraire, je pense que vous n'avez qu'à chercher un autre secours.

### CLIMÈNE.

Non, non, je ne voudrois pas qu'il fit mal sa cour auprès de madame votre cousine, et je permets à son esprit d'être du parti de son cœur.

#### DORANTE.

Avec cette permission, Madame, je prendrai la hardiesse de me défendre.

#### URANIE.

Mais, auparavant, sachons un peu les sentimens de monsieur Lysidas.

#### LYSIDAS.

Sur quoi, Madame? RÉPERTOIRE. Tome xv. 270 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

URANIE.

Sur le sujet de l'Ecole des Femmes.

LYSIDAS.

Ah! ah!

DORANTE.

Que vous en semble?

LYSIDAS.

Je n'ai rien à dire là-dessus; et vous savez qu'entre nous autres auteurs nous devons parler des ouvrages les uns des autres avec beaucoup de circonspection.

DORANTE.

Mais encore, entre nous, que pensez-vous de cette comédie.

LYSIDAS. .

Moi, Monsieur?

URANIE.

De bonne foi, dites-nous votre avis.

LYSIDAS.

Je la trouve fort belle.

DORANTE.

Assurément?

LYSIDAS.

Assurément. Pourquoi non! n'est-elle pas en effet la plus belle du monde?

DORANTE.

Hon, hon, vous êtes un méchant diable, monsieur Lysidas, vous ne dites pas ce que vous pensez.

LYSIDAS.

Pardonnez-moi.

#### DORANTE.

Mon dieu! je vous connois. Ne dissimulons point.

LYSIDAS.

Moi, Monsieur?

DORANTE.

Je vois bien que le bien que vous dites de cette pièce n'est que par honnêteté, et que, dans le fond du cœur, vous êtes de l'avis de beaucoup de gens qui la trouvent mauvaise.

LYSIDAS.

Hai, hai, hai.

DORANTE.

Avouez, ma foi, que c'est une méchante chose que cette comédie.

LYSIDAS.

Il est vrai qu'elle n'est pas approuvée par les connoisseurs.

LE MARQUIS.

Ma foi, Chevalier, tu en tiens; et te voilà payé de ta raillerie. Ah! ah! ah! ah!

DORANTE.

Pousse, mon cher Marquis, pousse.

LE MARQUÍS.

Tu vois que nous avons les savans de notre côté.

DOBANTE. le jugement de monsier

Il est vrai, le jugement de monsieur Lysidas est quelque chose de considérable: mais monsieur Lysidas yeut bien que je ne me rende pas pour cela; et puisque j'ai bien l'audace de me défendre contre les sentimens de Madame (montrant Cli272 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. mène), il ne trouvera pas mauvais que je combatte les siens.

#### ÉLISE.

Quoi! vous voyez contre vous Madame, monsieur le Marquis et monsieur Lysidas; et vous osez résister encore! Fi! que cela est de mauvaise grâce!

#### CLIMÈNE.

Voilà qui me confond, pour moi, que des personnes raisonnables se puissent mettre en tête de donner protection aux sottises de cette pièce.

#### LE MARQUIS.

Dieu me damne! Madame, elle est misérable depuis le commencement jusqu'à la fin.

#### DORANTE.

Cela est bientôt dit, Marquis. Il n'est rien plus aisé que de trancher ainsi; et je ne vois aucune chose qui puisse être à couvert de la souveraineté de tes décisions,

## LE MARQUIS.

Parbleu! tous les autres comédiens qui étoient la pour la voir en ont dit tous les maux du monde.

#### DORANTE.

Ah! je ne dis plus mot; tu as raison, Marquis. Puisque les autres comédiens en disent du mal, il faut les en croire assurément: ce sont tous gens éclairés et qui parlent sans intérêt. Il n'y a plus rien à dire, je me rends.

## CLIMÈNE.

Rendez-vous, ou ne vous rendez pas, je sais fort bien que vous ne me persuaderez point de souss'rir les immodesties de cette pièce, non plus que les satires désobligeantes qu'on y voit contre les semmes.

#### URANIE.

Pour moi, je me garderai bien de m'en offenser, et de prendre rien sur mon compte de tout ce qui s'y dit. Ces sortes de satires tombent directement sur les mœurs, et ne frappent les personnes que par réflexion. N'allons point nous appliquer à nous-mêmes les traits d'une censure générale; et profitons de la leçon, si nous pouvons, sans faire semblant qu'on parle à nous. Toutes les peintures ridicules qu'on expose sur les théâtres doivent être regardées sans chagrin de tout le monde. Ce sont miroirs publics où il ne faut jamais témoigner qu'on se voie; et c'est se taxer hautement d'un défaut que se scandaliser qu'on le reprenne.

#### CLIMÈNE.

Pour moi, je ne parle pas de ces choses par la part que j'y puisse avoir, et je pense que je vis d'un air dans le monde à ne pas craindre d'être cherchée dans les peintures qu'on fait là des femmes qui se gouvernent mal.

#### ÉLISE.

Assurément, Madame, on ne vous y cherchera point. Votre conduite est assez connue, et ce sont de ces sortes de choses qui ne sont contestées de personne.

URANIE, à Climène.

Aussi, Madame, n'ai-je rien dit qui aille à vous;

274 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. et mes paroles, comme les satires de la comédie, demeurent dans la thèse générale.

#### CLIMÈNE.

Je n'en doute pas, Madame. Mais enfin passons sur ce chapitre. Je ne sais pas de quelle façon vous recevez les injures qu'on dità notres exe dans un certain endroit de la pièce; et pour moi, je vous avoue que je suis dans une colère épouvantable de voir que cet auteur impertinent nous appelle des animaux.

#### URANIE.

Ne voyez-vous pas que c'est un ridicule qu'il fait parler.

## DORANTE.

Et puis, Madame, ne savez-vous pas que les injures des amans n'offensent jamais; qu'il est des amours emportés aussi bien que des doucereux; et qu'en de pareilles occasions, les paroles les plus étranges, et quelque chose de pis encore, se prennent bien souvent pour des marques d'affection par celles mêmes qui les reçoivent?

### ÉLISE.

Dites tout ce que vous voudrez, je ne saurois digérer cela, non plus que le potage et la tarte à la créme dont Madame a parlé tantôt.

## LE MARQUIS.

Ah! ma foi, oui, tarte à la créme! Voilà ce que j'avois remarqué tantôt; tarte à la créme. Que je vous suis obligé, Madame, de m'avoir fait souvenir de tarte à la créme! Y a-t-il assez de pommes

en Normandie pour tarte à la crême? Tarte à la crême! morbleu, tarte à la crême!

DORANTE.

Hé bien! que veux-tu dire? tarte à la crême?

Parbleu! tarte à la crême, Chevalier.

DORANTE.

Mais encore?

LE MARQUIS.

· Tarte à la créme.

DORANTE.

Dis-nous un peu tes raisons.

LE MARQUIS.

Tarte à la crême.

UBANIE.

Mais il faut expliquer sa pensée, ce me semble.

LE MARQUIS.

Tarte à la crême, Madame.

URANIE.

Que trouvez-vous là à redire?

LE MARQUIS.

Moi? rien. Tarte à la crême.

URANIE.

Ah! je le quitte.

ÉLISE.

Monsieur le marquis s'y prend bien, et vous bourre de la belle manière. Mais je voudrois bien que monsieur Lysidas voulût les achever, et leur donner quelques petits coups de sa façon.

LYSIDAS.

Ce n'est pas ma coutume de rien blâmer, et je.

276 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. suis assez indulgent pour les ouvrages des autres. Mais enfin, sans choquer l'amitié que monsieur le Chevalier témoigne pour l'auteur, on m'avouera que ces sortes de comédies ne sont pas proprement des comédies, et qu'il y a une grande différence de toutes ces bagatelles à la beauté des pièces sérieuses. Cependant tout le monde donne là-dedans aujourd'hui; on ne courtplus qu'à cela; et l'on voit une solitude effroyable aux grands ouvrages, lorsque des sottises ont tout Paris. Je vous avoue que le cœur m'en saigne quelquefois, et cela est honteux pour la France.

CLIMÈNE.

Il est vrai que le goût des gens est étrangement gâté là-dessus, et que le siècle s'encanaille furieusement.

ÉLISE.

Celui-là est joli encore, s'encanaille! Est-ce-vous qui l'avez inventé, Madame?

CLIMÈNE.

Hé!

ÉLISE.

Je m'en suis bien doutée.

DORANTE.

Vous croyez donc, monsieur Lysidas, que tout l'esprit et toute la beauté sont dans les poèmes sérieux, et que les pièces comiques sont des niaiseries qui ne méritent aucune louange?

URANIE.

Ce n'est pas mon sentiment, pour moi. La tragédie, sans doute, est quelque chose de beau quand elle est bien touchée; mais la comédie a ses charmes, et je tiens que l'une n'est pas moins difficile que l'autre.

#### DORANTE.

Assurément, Madame; et quand, pour la difficulté, vous mettriez un peu plus du côté de la comédie, peut-être que vous ne vous abuseriez pas : car enfin je trouve qu'il est bien plus aisé de se guinder sur de grands sentimens, de braver en vers la fortune, accuser les destins, et dire des injures aux dieux, que d'entrer comme il faut dans le ridicule des hommes, et de rendre agréablement sur le théâtre les défauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez; ce sont des portraits à plaisir, où l'on ne cherche point de ressemblance, et vous n'avez qu'à suivre les traits d'une imagination qui se donne l'essor, et qui souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais, lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature: on veut que ces portraits ressemblent; et vous n'avez rienfait, si vous n'y faites reconnoître les gens de votre siècle. En un mot, dans les pièces sérieuses, il suffit, pour n'être point blâmé, de dire des choses qui soient de bon sens et bien écrites : mais ce n'est pas assez dans les autres, il y faut plaisanter; et c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens.

#### CLIMÈNE.

Je crois être du nombre des honnêtes gens ; et

278 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. cependant je n'ai pas trouvé le mot pour rire dans tout ce que j'ai vu.

LE MARQUIS.

Ma foi, ni moi non plus.

DORANTE.

Pour toi, Marquis, je ne m'en étonne pas: c'est que tu n'y as point trouvé de turlupinades.

LYSIDAS.

Ma foi, Monsieur, ce qu'on y rencontre ne vaut guère mieux; et toutes les plaisanteries y sont assez froides, à mon avis.

DORANTE.

La cour n'a pas trouvé cela.

LYSIDAS.

Ah! Monsieur, la cour!

DORANTE.

Achevez, monsieur Lysidas. Je vois bien que vous voulez dire que la cour ne se connoît pas à ces choses; et c'est le refuge ordinaire de vous autres messieurs les auteurs, dans le mauvais succès de vos ouvrages, que d'accuser l'injustice du siècle et le peu de lumières des courtisans. Sachez, s'il vous plaît, monsieur Lysidas, que les courtisans ont d'aussi bons yeux que d'autres; qu'on peut être habile avec un point de Venise et des plumes, aussi-bien qu'avec une perruque courte et un petit rabat uni; que la grande épreuve de toutes vos comédies, c'est le jugement de la cour; que c'est son goût qu'il faut étudier pour trouver l'art de réussir; qu'il n'y a point de lieu où les décisions soient si justes; et, sans

mettre en ligne de compte tous les gens savans qui y sont, que, du simple bon sens naturel et du commerce de tout le beau monde, on s'y fait une manière d'esprit qui, sans comparaison, juge plus finement des choses que tout le savoir enrouillé des pédans.

#### URANIE.

Il est vrai que, pour peu qu'on y demeure, il vous passe là tous les jours assez de choses devant les yeux pour acquérir quelque habitude de les connoître, et surtout pour ce qui est de la bonne ou mauvaise plaisanterie.

#### DORANTE.

La cour a quelques ridicules, j'en demeure d'accord; et je suis, comme on voit, le premier à les fronder: mais, ma foi, il y en a un grand nombre parmi les beaux esprits de profession; et, si l'on joue quelques marquis, je trouve qu'il y a bien plus de quoi jouer les auteurs, et que ce seroit une chose plaisante à mettre sur le théâtre, que leurs grimaces savantes et leurs raffinemens ridicules, leur vicieuse coutume d'assassiner les gens de leurs ouvrages, leur friandise de louanges, leurs ménagemens de pensées, leur trafic de réputation, et leurs ligues offensives et défensives, aussi-bien que leurs guerres d'esprit et leurs combats de prose et de vers.

#### LYSIDAS.

Molière est bien heureux, Monsieur, d'avoir un protecteur aussi chaud que vous. Mais ensin,

280 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.
pour venir au fait, il est question de savoir si sa
pièce est bonne: et je m'offre d'y montrer partout
cent défauts visibles.

#### JRANIE.

C'est une étrange chose de vous autres messieurs les poètes, que vous condamniez toujours les pièces où tout le monde court, et ne disiez jamais du bien que de celles où personne ne va! Vous montrez pour les unes une haine invincible, et pour les autres une tendresse qui n'est pas concevable.

#### DORANTE.

C'est qu'il est généreux de se ranger du côté des affligés.

#### URANIE.

Mais, de grâce, monsieur Lysidas, faites-nous voir ces défauts dont je ne me suis point aperçue.

## LYSIDAS.

Ceux qui possedent Aristote et Horace voient d'abord, Madame, que cette comédie pèche contre toutes les règles de l'art.

#### URANIE.

Je vous avoue que je n'ai aucune habitude avec ces messieurs-là, et que je ne sais point les règles de l'art.

#### DORANTE.

Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorans et nous étourdissez tous les jours! Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde; et cependant ce ne sont que quelques observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes; et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait fort aisément tous les jours sans le secours d'Horace et d'Aristote. Je voudrois bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses, et que chacun n'y soit pas juge du plaisir qu'il y prend?

#### URANIE.

J'ai remarqué une chose de ces messieurs-là; c'est que ceux qui parlent le plus des règles, et qui les savent mieux que les autres, font des comédies que personne ne trouve belles.

#### DORANTE.

Et c'est ce qui marque, Madame, comme on doit s'arrêter peu à leurs disputes embarrassées. Car enfin, si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas, et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudroit, de nécessité, que les règles eussent été mal faites. Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent assujettir le goût du public, et ne consultons dans une comédie que l'effet qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnemens pour nous empêcher d'avoir du plaisir.

### URANIE.

Pour moi, quand je vois une comédie, je

regarde seulement si les choses me touchent; et, lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point demander si j'ai eu tort, et si les règles d'Aristote me défendoient de rire.

#### DORANTE.

C'est justement comme un homme qui auroit trouvé une sauce excellente, et qui voudroit examiner si elle est bonne, sur les préceptes du Cuisinier français.

#### URANIE.

Il est vrai; et j'admire les raffinemens de certaines gens sur des choses que nous devons sentir nous-mêmés.

#### DORANTE.

Vous avez raison, Madame, de les trouver étranges, tous ces raffinemens mystérieux. Car ensin, s'ils ont lieu, nous voilà réduits à ne nous plus croire; nos propres sens seront esclaves en toutes choses; et, jusqu'au manger et au boire, nous n'oserons plus trouver rien de bon sans le congé de messieurs les experts.

#### LYSIDAS.

Enfin, Monsieur, toute votre raison, c'est que l'Ecole des Femmesa plu; et vous ne vous souciez point qu'elle ne soit pas dans les règles, pourvu...

#### DORANTE.

Tout beau, monsieur Lysidas; je ne vous accorde pas cela. Je dis bien que le grand art est de plaire, et que, cette comédie ayant plu à ceux pour qui elle est faite, je trouve que c'est assez pour elle, et qu'elle doit peu se soucier du reste.

Mais, avec cela, je soutiens qu'elle ne pèche contre aucune des règles dont vous parlèz: je les ai lues, dieu merci, autaut qu'un autre; et je ferois voir aisément que peut-être n'avons-nous point de pièce au théâtre plus régulière que celle-là.

## ÉLISE.

Courage, monsieur Lysidas! nous sommes perdus si vous reculez.

#### LYSID AS.

Quoi! Monsieur, la protase, l'épitase, et la péripétie...

#### DORANTE.

Ah! monsieur Lyisidas, vous nous assommez avec vos grands mots. Ne paroissez point si savant, de grâce; humanisez votre discours, et parlez pour être entendu. Pensez-vous qu'un nous grec donne plus de poids à vos raisons? Et ne trouveriez-vous pas qu'il fût aussi beau de dire l'exposition du sujet, que la protase; le nœud, que l'épitase, et le dénouement, que la péripétie?

#### LYSIDAS.

Ce sont termes de l'art, dont il est permis de se servir. Mais, puisque ces mots blessent vos oreilles, je m'expliquerai d'une autre façon, et je vous prie de répondre positivement à trois ou quatre choses que je vais dire. Peut-on souffrir une pièce qui pèche contre le nom propre des pièces de théâtre? Car enfin le nom de poème dramatique vient d'un mot grec qui signifie agir, pour montrer que la naturede ce poème consiste dans l'action; et, dans cette comédie-ci, il ne se passe point

284 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES. d'actions, et tout consiste en des récits que vient faire ou Agnès ou Horace.

LE MARQUIS.

Ah! ah! Chevalier.

CLIMÈNE.

Voilà qui est spirituellement remarqué, et c'est prendre le fin des choses.

LYSIDAS

Est-il rien de si peu spirituel, ou, pour mieux dire, rien de si bas, que quelques mots où tout le monde rit, et surtout celui des enfans par l'oreille.

CLIMÈNE.

Fort bien.

ÉLISE.

Ah!

LYSIDAS.

La scène du valet et de la servante au-dedans de la maison n'est-elle pas d'une longueur ennuyeuse et tout à fait impertinente?

LE MARQUIS.

Cela est vrai.

CLIMÈNE.

Assurément.

ÉLISE.

Il a raison.

LYSIDAS.

Arnolphe ne donne-t-il pas trop librement son argent à Horace? Et puisque c'est le personnage ridicule de la pièce, falloit-il lui faire faire l'action d'un honnête homme?

SCÈNE VII.

LE MARQUIS.

Bon. La remarque est encore bonne.

CLIMÈNE.

Admirable.

ÉLISE.

Merveilleuse.

LYSIDAS.

Le sermon et les maximes ne sont-elles pas des choses ridicules, et qui choquent même le respect que l'on doit à nos mystères?

LE MARQUIS.

C'est bien dit.

CLIMÈNE.

Voila parler comme il faut.

ÉLISE.

Il ne se peut rien de mieux.

LYSIDAS.

Et ce monsieur de la Souche, ensin, qu'on nous sait un homme d'esprit, et qui paroît si sérieux en tant d'endroits, ne descend-il point dans quelque chose de trop comique et de trop outré au cinquième acte, lorsqu'il explique à Agnès la violence de son amour avec ces roulemens d'yeux extravagans, ces soupirs ridicules et ces larmes niaises qui sont rire tout le monde?

LE MARQUIS.

Morbleu! merveille!

CLIMÈNE:

Miracle!

ÉLISE.

Vivat monsieur Lysidas!

286 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

LYSIDAS.

Je laisse cent mille autres choses, de peur d'être ennuyeux.

LE MARQUIS.

Parbleu! Chevalier, te voilà mal ajusté.

DORANTE.

Il faut voir.

LE MARQUIS.

Tu as trouvé ton homme.

DORANTE.

Peut-être.

LE MARQUIS.

Réponds, réponds, réponds.

DORANTE.

Volontiers. Il...

LE MARQUIS.

Réponds donc, je te prie.

DORANTE.

Laisse-moi donc faire. Si...

LE MARQUIS.

Parbleu! je te défie de répondre.

DORANTE.

Oui, si tu parles toujours.

CLIMÈNE.

De grâces, écoutons ses raisons.

DORANTE.

Premièrement, il n'est pas vrai de dire que toute la pièce n'est qu'en récits. On y voit beaucoup d'actions qui se passent sur la scène; et les récits eux-mêmes y sont des actions, suivant la constitution du sujet; d'autant qu'ils sont tous faits innocemment, ces récits, à la personne intéressée, qui, par là, entre à tous coups dans une confusion à réjouir les spectateurs, et prend, à chaque nouvelle, toutes les mesures qu'il peut pour se parer du malheur qu'il craint.

#### URANIE.

Pour moi je trouve que la beauté du sujet de l'Ecole des Femmes consiste dans cette confidence perpétuelle; et ce qui me paroît assez plaisant, c'est qu'un homme qui a de l'esprit, et qui est averti de tout par une innocente qui est sa maîtresse, et par un étourdi qui est son rival, ne puisse avec cela éviter ce qui lui arrive.

LE MARQUIS.

Bagatelle, bagatelle.

CLIMÈNE.

Foible réponse.

ÉLISE.

Mauvaises raisons.

#### DORANTE.

Pour ce qui est des enfans par l'oreille, ils ne sont plaisans que par réflexion à Arnolphe, et l'auteur n'a pas mis cela pour être de soi un bon mot, mais sculement pour une chose qui caractérise l'homme, et peint d'autant mieux son extravagance, puisqu'il rapporte une sottise triviale qu'a dite Agnès, comme la chose la plus belle du monde, et qui lui donne une joie inconcevable.

LE MARQUIS.

C'est mal répondre.

CLIMÈNE.

Cela ne satisfait point.

ÉLISE.

C'est ne rien dire.

DOR'ANTE:

Quant à l'argent qu'il donne librement, outre que la lettre de son meilleur ami lui est une caution suffisante, il n'est pas incompatible qu'une personne soit ridicule en de certaines choses et honnête homme en d'autres. Et, pour la scène d'Alain et de Georgette dans le logis, que quelques-uns ont trouvée longue et froide, il est certain qu'elle n'est pas sans raison; et de même qu'Arnolphe se trouve attrapé pendant son voyage par la pure innocence de sa maîtresse, il demeure au retour long-temps à sa porte par l'innocence de ses valets, afin qu'il soit partout puni par les choses qu'il a cru faire la sûreté de ses précautions.

LE MARQUIS.

Voilà des raisons qui ne valent rien.

CLIMÈNE.

Tout cela ne fait que blanchir..

ÉLISE ..

Cela fait pitié.

DORANTE.

Pour le discours moral que vous appelez un sermon, il est certain que de vrais dévots qui l'ont oui n'ont pas trouvé qu'il choquat ce que vous dites; et sans doute que ces paroles d'enfer

et de chaudières bouillantes sont assez justifiées par l'extravagance d'Arnolphe, et par l'innocence de celle à qui il parle. Et quant au transport amoureux du cinquième acte, qu'on accuse d'être trop outré et trop comique, je voudrois bien savoir si ce n'est pas faire la satire des amans, et si les honnêtes gens même et les plus sérieux, en de pareilles occasions, ne font pas des choses...

LE MARQUIS.

Ma foi, Chevalier, tu ferois mieux de te taire.

DORANTE.

Fort bien. Mais enfin si nous nous regardions nous-mêmes, quand nous sommes bien amoureux....

LE MARQUIS.

Je ne veux pas seulement t'écouter.

DORANTE.

Ecoute-moi si tu veux. Est-ce que dans la violence de la passion?...

LE MARQUIS, chantant.

La, la, la, la, lare, la, la, la, la, la.

DORANTE.

Quoi!....

LE MARQUIS.

La, la, la, la, lare, la, la, la, la, la.

Je ne sais pas si....

200 LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

LE MARQUIS.

La, la, la, la, lare, la, la, la, la, la.

URANIE.

Il me semble que...

LE MARQUIS.

La, la, la, lare, la, la, la, la, la, la, la, la.

Il se passe des choses assez plaisantes dans notre dispute. Je trouve qu'on en pourroit bien faire une petite comédie, et que cela ne seroit pas trop mal à la queue de l'Ecole des Femmes.

DORANTE.

Vous avez raison.

LE MARQUIS.

Parbleu! Chevalier, tu jouerois là-dedans un rôle qui ne te seroit pas avantageux.

DORANTE.

Il est vrai , Marquis.

CLIMÈNE.

Pour moi, je souhaiterois que cela se fît, pourvu qu'on traitât l'affaire comme elle s'est passée.

ÉLISE.

Et moi, je fournirois de bon cœur men personnage.

LYSIDAS.

Je ne refuserois pas le mien, que je pense.

Puisque chacun en seroit content, Chevalier, faites un mémoire de tout, et le donnez à Mo-

lière, que vous connoissez, pour le mettre en comédie.

## CLIMÈNE.

Il n'auroit garde, sans doute, et ce ne seroit pas des vers à sa louange.

#### URANIE.

Point, point: je connois son humeur; il ne se soucie pas qu'on fronde ses pièces, pourvu qu'il y vienne du monde.

#### DORANTE.

Oui. Mais quel dénoûment pourroit-il trouver à ceci? car il ne sauroit y avoir ni mariage ni reconnoissance, et je ne sais point par où l'on pourroit faire finir la dispute.

#### URANIE.

Il faudroit rêver à quelque incident pour cela.

## SCÈNE VIII.

URANIE, ÉLISE, CLIMÈNE, LE MARQUIS, DORANTE, LYSIDAS, GALOPIN.

#### GALOPIN.

MADAME, on a servi sur table.

## DORANTE.

Ah! voilà justement te qu'il faut pour le dénoûment que nous cherchions, et l'on ne peut rien trouver de plus naturel. On disputera fort 202 EACRIT. DE L'ÉCOLE DES FEMMES. SC. VIII. et ferme de part et d'autre, confine nous avons fait, sans que personne se rende; un petit laquais viendra dire qu'on a servi, on se levera, et chacun ira souper.

URANIE.

La comédie ne peut pas mieux finir, et nous ferons bien d'en demeurer là.

FIN DE LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES.

## LE

# MĖDECIN MALGRÉ LUI,

COMÉDIE,

Représentée le 6 août 1666.

# PERSONNAGES.

GÉRONTE, père de Lucinde.

LUCINDE, fille de Géronte.

LÉANDRE, amant de Lucinde.

SGANARELLE, mari de Martine.

MARTINE, femme de Sganarelle.

M. ROBERT, voisin de Sganarelle.

VALÈRE, domestique de Géronte.

LUCAS, mari de Jacqueline, domestique de Géronte.

JACQUELINE, nourrice chez Géronte, et femme de Lucas.

THIBAUT, père de Perrin,

PERRIN, fils de Thibaut,

La scène est à la campagne.

## $\mathbf{LE}$

# MÉDECIN MALGRÉ LUI,

COMÉDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I.

## SGANARELLE, MARTINE.

#### SGANARELLE.

Non, je te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître.

#### MARTINE.

Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines.

#### SGANARELLE.

Oh! la grande fatigue que d'avoir une femme! et qu'Aristote a bien raison, quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon!

MARTINE.

Voyez un peu l'habile homme, avec son benêt d'Aristote!

#### SGANARELLE.

Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi six ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur.

MARTINE.

Peste du fou fieffé!

SGANARELLE.

Peste de la carogne!

MARTINE.

Que maudits soient l'heure et le jour où je m'ayisai d'aller dire oui.

#### SGANARELLE.

Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me sit signer ma ruine!

#### MARTINE.

C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire! Devrois-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? et méritois-tu d'épouser une personne comme moi?

#### S GANARELLE.

Il est vrai que tu me sis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces! Hé! morbleu! ne me sais point parler làdessus: je dirois de certaines choses....

MARTINE.

Quoi? que dirois-tu?

#### SGANARELLE.

Baste, laissons-là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver.

#### MARTINE.

Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai!...

SGANARELLE.

Tu as menti, j'en bois une partie.

MARTINE.

Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui est dans le logis!...

SGANARELLE.

C'est vivre de ménage.

MARTINE.

Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avois!...

SGANARELLE.

Tu t'en leveras plus matin.

MARTINE.

Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison!...

SGANARELLE.

On en déménage plus aisément.

MARTINE.

Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire!

SGANARELLE.

C'est pour ne me point ennuyer.

#### MARTINE.

Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille?

SGANARELLE.

Tout ce qu'il te plaira.

MARTINE.

J'ai quatre pauvres petits enfans sur les bras...

Mets-les à terre.

MARTINE.

Qui me demandent à toute heure du pain.

SGANARELLE.

Donne-leur le fouet: quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit soûl dans ma maison.

#### MARTINE.

Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même?...

SGANARELLE.

Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît.

MARTINE.

Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches?...

SGANARELLE.

Ne nous emportons point, ma femme.

MARTINE.

Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir?

### SGANARELLE.

Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'ame endurante, et que j'ai le bras assez bon.

MARTINE.

Je me moque de tes menaces.

SGANARELLE.

Ma petite femme, ma mie, votre peau vous démange, à votre ordinaire.

MARTINE.

Je te montrerai bien que je ne te crains nullement.

SGANARELLE.

Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose.

MARTINE.

Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles?

Doux objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles.

MARTINE.

Ivrogne que tu es!

SGANARELLE.

Je vous battrai.

MARTINE.

Sac à vin!

SGANARELLE.

Je vous rosserai.

MARTINE.

Infâme!

SGANARELLE.

Je vous étrillerai.

MARTINE.

Traître! insolent! trompeur! lâche! coquin! pendard! gueux! belître! fripon! maraud! vo-leur!...

SGANARELLE.

Ah! vous en voulez donc!

(Sganarelle prend un bâton et bat sa femme.)

MARTINE, criant.

Ah! ah! ah! ah!

SGANARELLE.

Voilà le vrai moyen de vous appaiser.

# SCÈNE II.

# SGANARELLE, MARTINE, M. ROBERT.

M. ROBERT.

Hola! hola! hola! Fi! Qu'est ceci? Quelle infamie! Peste soit le coquin, de battre ainsi sa femme!

MARTINE, à M. Robert.

Et je veux qu'il me batte, moi.

M. ROBERT.

Ah! j'y consens de tout mon cœur.

MARTINE.

De quoi vous mêlez-vous?

M. ROBERT.

J'ai tort.

MARTINE

Est-ce là votre affaire?

M. ROBERT.

Vous avež raison.

## ACTE I, SCÈNE II.

MARTINE.

Voyez un peu cet impertinent, qui veut empêcher les maris de battre leurs semmes!

M. ROBERT.

Je me rétracte.

MARTINE.

Qu'avez-vous à voir là-dessus.

M. ROBERT.

Rien.

MARTINE.

Est-ce à vous d'y mettre le nez?

M. ROBERT.

Non.

MARTINE.

Mêlez-vous de vos affaires.

M. ROBERT.

Je ne dis plus mot.

MARTINE.

Il me plaît d'être battue.

M. ROBERT.

D'accord.

MARTINE.

Ce n'est pas à vos dépens.

M. ROBERT.

Il est vrai.

MARTINE.

Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire.

( Elle tui donne un soufflet. )

м. ROBERT, à Sganarelle.

Compère, je vous demande pardon de tout

302 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. mon cœur. Faites; rossez, battez comme il faut votre femme; je vous aiderai, si vous le voulez.

SGANARELLE.

Il ne me plaît pas, moi.

M. ROBERT.

Ah! c'est une autre chose.

SGANABELLE.

Je la veux battre, si je le veux; et ne la veux pas battre, si je ne le veux pas.

M. ROBERT.

Fort bien.

SGANARELLE.

C'est ma femme, et non pas la vôtre.

M. ROBERT.

Sans doute.

SGANARELLE.

Vous n'avez rien à me commander.

M. ROBERT.

D'accord.

SGANARELLE.

Je n'ai que faire de votre aide.

M. ROBERT.

Très-volontiers.

SGANARELLE.

Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt il ne faut point mettre l'écorce.

( Il bat M. Robert, et le chasse.)

# SCÈNE III.

# SGANARELLE, MARTINE.

SGANARELLE.

OH Ça! faisons la paix nous deux. Touche là.

MARTINE.

Oui, après m'avoir ainsi battue!

SGANARELLE.

Cela n'est rien. Touche.

MARTINE.

Je ne veux pas.

SGANARELLE.

Hé!

MARTINE.

Non.

S GANARELLE.

Ma petite femme.

MARTINE.

Point.

SGANARELLE.

Allons, te dis-je.

MARTINE.

Je n'en ferai rien.

SGANARELLE.

Viens, viens, viens.

MARTINE.

Non, je veux être en colère.

SGANARELLE.

Fi! c'est une bagatelle. Allons, allons.

MARTINE.

Laisse-moi là.

S GANARELLE.

Touche, te dis-je.

MARTINE.

Tu m'as trop maltraitée.

S GANARELLE.

Hé bien! va', je te demande pardon, mets là ta main.

MARTINE.

Je te le pardonne; ( Bas, à part.) mais tu le paieras.

SGANARELLE.

Tu es une folle de prendre garde à cela: ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié; et cinq ou six coups de bâton, entre gens qui s'aiment, ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois, et je te promets aujourd'hui plus d'un cent de fagots.

# SCÈNE IV.

#### MARTINE.

Va, quelque mine que je fasse, je n'oublierai pas mon ressentiment; et je brûle en moi-même de trouver les movens de te punir des coups que tu m'as donnés. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari: mais c'est une punition trop délicate pour mon pendard: je veux une vengeance qui se fasse un

peu mieux sentir; et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue.

# SCÈNE V.

# MARTINE, VALÈRE, LUCAS.

LUCAS, à Valère, sans voir Martine.

Parguienne! j'avons pris là tous deux une gueble de commission; et je ne sais pas, moi, ce que je pensons attraper.

VALÈRE, à Lucas, sans voir Martine.

Que veux-tu, mon pauvre nourricier? il faut bien obéir à notre maître: et puis, nous avons intérêt, l'un et l'autre, à la santé de sa fille, notre maîtresse; et sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous vaudra quelque récompense. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne; et quoiqu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre.

MARTINE, révant à part, se croyant seule.

Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger?

LUCAS, à Valère.

Mais quelle fantaisie s'est-il bouté là dans la tête, puisque les médecins y avons tous perdu leur latin.

VALÈRE, à Lucas.

On trouve quelquesois, à sorce de chercher, ce

306 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. qu'on ne trouve pas d'abord; et souvent en de simples lieux.

MARTINE, se croyant toujours seule.

Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâtonme reviennent au cœur, jene les saurois digérer; et... (Heurtant Valère et Lucas.) Ah! Messieurs, je vous demande pardon; je ne vous voyois pas, et cherchois dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse.

VALÈRE.

Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver.

MARTINE.

Seroit-ce quelque chose où je vous puisse aider?

Cela se pourroit faire, et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier, qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle: mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers, qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire; et c'est là ce que nous cherchons.

MARTINE, bas, à part.

Ah! que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard! ( Haut.) Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez; et nous avons

un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées.

## VALÈRE.

Hé! de grâce, où pouvons-nous le rencontrer?

Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois.

#### LUCAS.

Un médecin qui coupe du bois!

## VALÈRE.

Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire?

#### MARTINE.

Non; c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela, fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paroître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talens qu'il a eus du ciel pour la médecine.

#### VALÈRE.

C'est une chose admirable, que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelque petit grain de folie mêlé à leur science.

### MARTINE.

La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battu pour demeurer d'accord de sa capacité; et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est mé308 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI.

decin, s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez, à force de coups, à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui.

VALÈRE.

Voilà une étrange folie!

MARTINE.

Il est vrai; mais après cela vous verrez qu'il fait des merveilles.

VALÈRE.

Comment s'appelle-t-il?

MARTINE.

Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connoître: c'est un homme qui a une large barbe noire, et qui porte une fraise, avec un habit jaune et vert.

LUCAS.

Un habit jaune et vard! c'est donc le médecin des paroquets?

VALÈRE.

Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites?

#### MARTINE.

Comment! c'est un homme qui fait des miracles. Il y a six mois qu'une femme fut abaudonnée de tous les autres médecins: on la tenoit morte il y avoit déjà six heures, et l'on se disposoit à l'ensevelir, lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayaut vue, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche; ACTE I, SCÈNE V.

309

et dans le même instant elle se leva de son lit, et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre, comme si de rien n'eût été.

LUCAS.

Ah!

VALÈRE.

Il falloit que ce fût quelque goutte d'or potable.

Cela pourroit bien être. Il n'y a pas trois semaines encore qu'un jeune enfant de douze ans tomba du haut du clocher en bas, et se brisa sur le pavé la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plus tôt amené notre homme, qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds, et courut jouer à la fossette.

LUCAS.

Ah!

VALÈRE.

Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle.

MARTINE.

Qui en doute?

LUCAS.

Tétigué! vla justement l'homme qu'il nous faut. Allons vîte le charcher.

VALÈRE.

Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites.

MARTINE.

Mais souveuez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. LUCAS.

Hé! morguenne! laissez-nous faire : s'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous.

VALÈRE, à Lucas.

Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre; et j'en conçois, pour moi, la meilleure espérance du monde.

# SCÈNE VI.

# SGANARELLE, VALÈRE, LUCAS.

SGANARELLE, chantant derrière le théâtre. La, la, la.

VALÈRE.

J'entends quelqu'un qui chante, et qui coupe du bois.

SGANARELLE, entrant sur le théâtre avec une bouteille à sa main, sans apercevoir Valère ni Lucas.

La, la, la... Ma foi, c'est assez travailler pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. (Après avoir bu.) Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. (Il chante.)

Qu'ils sont doux,
Bouteille jolie,
Qu'ils sont doux,
Vos petits glougloux!
Mais mon sort feroit bien des jaloux,
Si vous étiez toujours remplie.
Ah! bouteille ma mie,
Pourquoi yous videz-vous?

Allons, morbleu! il ne faut point engendrer de mélancolie.

ACTE I, SCÈNE VI.

VALÈRE, bas, à Lucas.

Le voilà lui-même.

LUCAS, bas, à Valère.

Je pense que vous dites vrai, et que j'avons bouté le nez dessus.

VALÈRE.

Voyons de près.

SGANARELLE, embrassant sa bouteille.

Ah! ma petite friponne! que je t'aime, mon petit bouchon.

(Il chante.) (Apercevant Valère et Lucas qui l'examinent, il baisse la voix.)

Mais mon sort... feroit bien... des jaloux, Si...

(Voyant qu'on l'examine de plus près.) Que diable! à qui en veulent ces gens-là? VALÈRE, à Lucas.

C'est lui assurément.

LUCAS, à Valère.

Le vlà tout craché comme on nous l'a défiguré. (Sgnarelle pose la bouteille à terre; et Valère se baissant pour le saluer, comme il croit que c'est à dessein de la prendre, il la met de l'autre cóté: Lucas faisant la même chose que Valère, Sganarelle reprend sa bouteille, et la tient contre son estomac, avec divers gestes qui font un jeu de théâtre.)

SGANARELLE, à part.

Ils consultent en me regardant. Quel dessein auroient-ils?

VALÈRE.

Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle?

SGANARELLE.

Hé! quoi?

VALÈRE.

Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle?

SGANARELLE, se tournant vers Valère, puis vers Lucas.

Oui et non, selon ce que vous lui voulez.

VALÈRE.

Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons.

SGANARELLE.

En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle.

Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressés à vous pour ce que nous cherchons; et nous venons implorer votre aide, dont nous avons besoin.

#### SGANARELLE.

Si c'est quelque chose, Messieurs, qui dépende de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service.

## VALÈRE.

Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, Monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît; le soleil pourroit vous incommoder.

LUCAS.

Monsieu, boutez dessus.

ACTE I, SGÈNE VI.

SGANARELLE, à part.

Voici des gens bien pleins de cérémonies. (Il se couvre.)

VALÈRE.

Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous; les habiles gens sont toujours recherchés; et nous sommes instruits de votre capacité.

SGANARELLE.

Il est vrai, Messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots.

VALÈRE.

Ah! Monsieur!...

SGANARELLE.

Je n'y épargne aucune chose, et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire.

VALÈRE.

Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question.

SGANARELLE.

Mais aussi je les vends cent dix sous le cent.

VALÈRE.

Ne parlons point de cela, s'il vous plaît.

SGANARELLE.

Je vous promets que je ne saurois les donner à moins.

VALÈRE.

Monsieur, nous savons les choses.

SGANARELLE.

Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela.

VALÈRE.

Monsieur, c'est se moquer que...

SGANABELLE.

Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre.

VALÈRE.

Parlons d'autre façon, de grâce.

SGANARELLE.

Vous en pourrez trouver autre part à moins; il y a fagots et fagots: mais pour ceux que je fais...

VALÈRE.

Hé! Monsieur, laissons-là ce discours.

SGANARELLE.

Je vous jure que vous ne les auriez pas, s'il s'en falloit un double.

VALÈRE.

Hé! fi!

SGANARELLE.

Non, en conscience; vous en paierez cela. Je vous parle sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire.

VALÈRE.

Faut-il, Monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte! qu'un homme si savant, un fameux médecin, comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde, et tenir enterrés les beaux talens qu'il a!

SGANARELLE, à part.

Il est fou.

#### VALÈRE.

De grâce, Monsieur, ne dissimulez point avec nous.

SGANARELLE.

Comment?

LUCAS.

Tout ce tripotage ne sart de rian; je savons c'en que je savons.

SGANARELLE.

Quoi donc? que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous?

VALÈRE.

Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.

SGANARELLE.

Médecin vous-même; je ne le suis point, et je ne l'ai jamais été.

VALÈRE, bas.

Voilà sa folie qui le tient. (Haut.) Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage; et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités.

SGANARELLE.

A quoi donc?

VALÈRE.

A de certaines choses dont nous serions marris.

SGANARELLE.

Parbleu! venez-en à tout ce qu'il vous plaira; je ne suis point médecin, et ne sais ce que vous me voulez dire.

VALÈRE, bas.

Je vois bien qu'il faut se servir du remède.

316 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. (Haut.) Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes.

LUCAS.

Hé! tétigué! ne lantiponnez point davantage, et consessez à la franquette que v's êtes médecin.

SGANARELLE, à part.

J'enrage.

VALÈRE.

A quoi bon nier ce qu'on sait?

LUCAS.

Pourquoi toutes ces fraimes-là? A quoi est-ce que ça vous sart?

SGANARELLE.

Messieurs, en un mot autant qu'en deux mille, je vous dis que je ne suis point médecin.

VALÈRE.

Vous n'êtes pas médecin?

SGANARELLE.

Non.

LUCAS.

V' n'êtes pas médecin?

SGANARELLE.

Non, vous dis-je.

VALÈRE.

Puisque vous le voulez, il faut bien s'y résoudre.

(Ils prennent chacun un bâton, et le frappent.)

SGANARELLE.

Ah! ah! Messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira.

TALÈRE.

Pourquoi, Monsieur, nous obligez-vous à cette violence?

#### LUCAS.

A quoi bon nous bailler la peine de vous battre?

# VALÈRE.

Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde.

#### LUCAS.

Par ma figué! j'en sis fâché, franchement.

### SGANARELLE.

Que diable est-ce ceci, Messieurs? De grâce, est-ce pour rire, ou si tous deux vous extravaguez, de vouloir que je sois médecin.

### VALÈRE.

Quoi! vous ne vous rendez pas encore, et vous vous défendez d'être médecin.

#### SGANARELLE.

Diable emporte si je le suis!

#### LUCAS.

Il n'est pas vrai que vous sayez médecin?

### SGANARELLE.

Non, la peste m'étousse! (Ils recommencent à le battre.) Ah! ah! Hé bien! Messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin, je suis médecin; apothicaire encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout, que de me faire assommer.

RÉPERTOIRE. Tome xv.

Ah! voilà qui va bien, Monsieur; je suis ravi de vous voir raisonnable.

#### LUCAS.

Vous me boutez la joie au cœur, quand je vous vois parler comme ça.

### VALÈRE.

Je vous demande pardon de toute mon ame.

LUCAS.

Je vous demandons excuse de la libarté que j'avons prise.

# SGANARELLE, à part.

Ouais! seroit-ce bien moi qui me tromperois, et serois-je devenu médecin sans m'en être aperçu?

# VALÈRE.

Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes; et vous verrez assurément que vous en serez satisfait.

### SGANARELLE.

Mais, Messieurs, dites-moi, ne vous trompezvous point vous-mêmes? Est-il bien assuré que je sois médecin?

LUCAS.

Oui, par ma figué!

SGANARELLE.

Tout de bon?

VALÈRE.

Sans doute.

SGANARELLE.

Diable emporte si je le savois!

Comment! vous êtes le plus habile médecin du monde.

SGANARELLE.

Ah!ah!

LUCAS.

Un médecin qui a gari je ne sais combien de maladies.

SGANARELLE.

Tudieu!

VALÈRE.

Une semme étoit tenue pour morte il y avoit six heures; elle étoit prête à ensevelir, lorsqu'avec une goutte de quelque chose vous la sites revenir et marcher d'abord par la chambre.

SGANARELLE.

Peste!

LUCAS.

Un petit enfant de douze ans se laissit choir du haut d'un clocher; de quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés; et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fites qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds, et s'en fut jouer à la fossette.

SGANARELLE.

Diantre!

VALÈRE.

Enfin, Monsieur, vous aurez contentement avéc nous, et vous gagnerez ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons yous mener.

320 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. ACTE 1, SCÈNE VI.

SGANARELLE.

Je gagnerai ce que je voudrai?

Oui.

SGANARELLE.

Ah! je suis médecin, sans contredit. Je l'avois oublié; mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter?

VALÈRE.

Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole.

SGANARELLE.

Ma foi, je ne l'ai pas trouvée.

VALÈRE.

(Bas à Lucas.) (A Sganarelle.)

Il aime à rire. Allons, Monsieur.

SGANARELLE.

Sans une robe de médecin?

VALÈRE.

Nous en prendrons une.

SGANARELLE, présentant sa bouteille à Valère.

Tenez cela, vous: voilà où je mets mes juleps. (Puis se tournant vers Lucas en crachant.) Vous marchez là-dessus, par ordonnance du médecin.

LUCAS.

Palsanguenne! v'là un médecin qui me plaît: je pense qu'il réussira, car il est bouffon.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

# GÉRONTE, VALÈRE, LUCAS, JACQUELINE.

# VALÈRE.

Out, Monsieur, je crois que vous serez satisfait; et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde.

#### LUCAS.

Oh! morguenne! il faut tirer l'échelle après ceti-là, et tous les autres ne sont pas daignes de li déchausser ses souliés.

# VALÈRE.

C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses.

### LUCAS.

Qui a gari des gens qui étiant morts.

# VALÈRE.

Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit; et parfois il a des momens où son esprit s'échappe, et ne paroît pas ce qu'il est.

### LUCAS.

Oui, il aime à bouffonner; et l'an diroit parfois, ne v's en déplaise, qu'il a quelque petit coup de hache à la tête.

Mais, dans le fond, il est tout science; et bien souvent il dit des choses tout à fait relevées.

#### LUCAS.

Quand il s'y boute, il parle tout fin drait commo s'il lisoit dans un livre.

### VALÈRE.

Sa réputation s'est déjà répandue ici, et tout le monde vient à lui.

# GÉRONTE.

Je meurs d'envie de le voir : faites-le moi vite venir.

# VALÈRE.

Je le vais querir.

# SCÈNE II.

# GÉRONTE, LUCAS, JACQUELINE.

### JACQUELINE.

Par ma fi, Monsieu, ceti-ci fera justement ce qu'ant fait les autres. Je pense que ce sera queussi queumi; et la meilleure médeçaine que l'an pourroit bailler à votre fille, ce seroit, selon moi, un biau et bon mari, pour qui alle eût de l'amiquié.

# GÉRONTE.

Ouais! nourrice ma mie, vous vous mêlez debien des choses!

### LUCAS.

Taisez-vous, notre minagère Jacquelaine; ce n'est pas à vous à bouter la votre nez.

JACQUELINE.

Je vous dis et vous douze que tous ces médecins n'y feront rian que de l'iau claire; que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe et de séné, et qu'un mari est un emplâtre qui garit tous les maux des filles.

# GÉRONTE.

Est-elle en état maintenant qu'on s'en voulût charger avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés?

# JACQUELINE.

Je le crois bian; vous li vouliez bailler eun homme qu'alle n'aime point. Que ne preniaisvous ce monsieu Liandre quili touchoit au cœur? alle auroit été fort obéissante; et je m'en vais gager qu'il la prendroit, li, comme alle est, si vous la li vouillais donner.

# GÉRONTE.

Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut; il n'a pas du bien comme l'autre.,

# JACQUELINE.

Il a eun oncle qui est si riche, dont il est hériquié!

# GÉRONTE.

Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient; et l'on court grand risque de s'abuser, lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers; et

324 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. l'on a le temps d'avoir les dents longues, lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un.

### JACQUELINE.

Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours: Qu'a-t-il? et qu'a-t-elle? et le compère Piarre a marié sa fille Simonette au gros Thomas, pour un quarquié de vaigne qu'il avoit davantage que le jeune Robin, où elle avoit bouté son amiquié; et v'là que la pauvre criature en est devenue jaune comme eun coing, et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, Monsieu. On n'a que son plaisir en ce monde; et j'aimerois mieux bailler à ma fille eun bon mari qui li fût agriable, que toutes les rentes de la Biausse.

### GÉRONTE.

Peste! madame la Nourrice, comme vous dégoisez! Taisez-wous, je vous prie; vous prenez trop de soin, et vous échauffez votre lait.

LUCAS, frappant à chaque phrase qu'il dit, sur l'épaule de Géronte.

Morgué! tais-toi, tu es une impartinente. Monsieu n'a que faire de tes discours, et il sait ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant, sans tant faire la raisonneuse. Monsieu est le père de sa fille, et il est bon et sage pour voir ce qu'il li faut.

# ACTE II, SCÈNE III.

GÉRONTE.

Tout doux! oh! tout doux!

LUCAS, frappant encore sur l'épaule de Géronte.

Monsieu, je veux un peu la mortifier, et li apprendre le respect qu'alle vous doit.

GÉRONTE.

Oui. Mais ces gestes ne sont pas nécessaires.

# SCÈNE III.

GÉRONTE, SGANARELLE, VALÈRE, LUCAS, JACQUELINE.

VALÈRE.

Monsieur, préparez-vous. Voici votre médeein qui entre.

GÉRONTE, à Sganarelle.

Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi, et nous avons grand besoin de vous.

sganarelle, en robe de médecin, avec un chapeau des plus pointus.

Hippocrate dit... que nous nous couvrions tous deux.

GÉRONTE.

Hippocrate dit cela?

SGANARELLE.

Oui.

GÉRONTE.

Dans quel chapitre, s'il vous plaît?

SGANARELLE.

Dans son chapitre... des chapeaux.

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI.

GÉRONTE.

Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire.

SGANARELLE.

Monsieur le Médecin, ayant appris les merveilleuses choses...

GÉRONTE.

A qui parlez-vous, de grâce?

SGANARELLE.

A vous.

GÉRONTE.

Je ne suis pas médecin.

SGANARELLE.

Vous n'êtes pas médecin?

GÉRONTE.

Non, vraiment.

SGANARELLE.

Tout de bon?

GÉRONTE.

Tout de bon.

(Sganarelle prend un bâton, et frappe Géronte.)

Ah! ah! ah!

SGANARELLE.

Vous êtes médecin maintenant, je n'ai jamais eu d'autres licences.

GÉRONTE, à Valère.

Quel diable d'homme m'avez-vous la amené?

VALÈRE.

Je vous ai bien dit que c'étoit un médecin goguenard.

# ACTE II, SCÈNE III.

GÉRONTE.

Oui: mais je l'envoierois promener avec ses goguenarderies.

LUCAS.

Ne prenez par garde à ça, Monsieu, ce n'est que pour rire.

GÉRONTE.

Cette raillerie ne me plaît pas.

SGANARELLE.

Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise.

GÉRONTE.

Monsieur, je suis votre serviteur.

SGANARELLE.

Je suis fâché...

GERONTE.

Cela n'est rien.

SGANARELLE.

Des coups de bâton...

GÉRONTE.

Il n'y a pas de mal.

SGANARELLE.

Que j'ai eu l'honneur de vous donner.

GÉRONTE.

Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie.

SGANARELLE.

Je suis ravi, Monsieur, que votre fille ait besoin de moi; et je souhaiterois de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre 328 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir.

GÉRONTE.

Je vous suis obligé de ces sentimens.

SGANARELLE.

Je vous assure que c'est du meilleur de mon ame que je vous parle.

GÉRONTE.

C'est trop d'honneur que vous me faites.

SGANARELLE.

Comment s'appelle votre fille?

GÉRONTE.

Lucinde!

SGANARELLE.

Lucinde! ah! beau nom à médicamenter! Lucinde!

GÉRONTE.

Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait.

SGANARELLE.

Qui est cette grande femme-là?

GÉRONTE.

C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai.

# SCÈNE IV.

SGANARELLE, LUCAS, JACQUELINE.

SGANARELLE, à part.

Peste! le joli meuble que voilà! ( Haut.) Ah! nourrice, charmante nourrice, ma médecine est la très-humble esclave de votre nourricerie, et je voudrois bien être le petit poupon fortuné qui

tétât le lait de vos bonnes grâces. ( Il lui porte la main sur le sein.) Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacitéest à votre service; et...

#### LUCAS.

Avec votre parmission, monsieu le Médecin, laissez là ma femme, je vous prie.

SGANARELLE.

Quoi! elle est votre femme?

LUCAS.

Oui.

### SGANARELLE.

Ah! vraiment, je ne savois pas cela, et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre.

( Il fait semblant de vouloir embrasser Lucas, et embrasse la nourrice.)

LUCAS, tirant Sganarelle, et se remettant entre lui et sa femme.

Tout doucement, s'il vous plaît.

# SGANARELLE.

Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble: je la félicite d'avoir un mari comme vous; et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage, si bien faite comme elle est.

(Il fait encore semblant d'embrasser Lucas, qui lui tend les bras; Sganarelle passe dessous et embrasse encore la nourrice.)

LUCAS, le tirant encore.

Hé! tétigué! point tant de complimens, je vous supplie.

# LE MÉDECIN MALGRÉ LUI.

SGANARELLE.

Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage?

LUCAS.

Avec moi tant qu'il vous plaira; mais avec ma femme, trève de sarimonie.

SGANARELLE.

Je prends part également au bonheur de tous deux : et si je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi.

(Il continue le méme jeu.)

LUGAS, le tirant pour la troisième fois.

Ah! vartigué, monsieu le Médecin, que de lantiponnage!

# SCÈNE V.

# GÉRONTE, SGANARELLE, LUCAS, JACQUELINE.

GÉRONTE.

Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener.

SGANARELLE.

Je l'attends, Monsieur, avec toute la médecine.

Où est-elle?

SGANARELLE, se touchant le front.

Là-dedans.

GÉRONTE.

Fort bien.

#### SGANARELLE.

Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaie un peu le lait de votre nourrice, et que je visite son sein.

( $\emph{Il}$  s'approche de  $\emph{Jacqueline.}$ )

Nannain, nannain; je n'avons que faire de ça.

SGANARELLE.

C'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices.

#### LUCAS.

Il gnia office qui quienne, je sis votre sarviteur.
SGANARELLE.

As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là.

#### LUCAS.

Je me moque de ca.

s GANARELLE, en le regardant de travers. Je te donnerai la fièvre.

JACQUELINE, prenant Lucas par le bras, et lui faisant faire aussi la pirouette.

Ote-toi de là aussi; est-ce que je ne sis pas assez grande pour me défendre moi-même, s'il me fait queuque chose qui ne soit pas à faire?

LUCAS.

Je ne veux pas qu'il te tâte, moi.

SGANARELLE.

Fi! le vilain, qui est jaloux de sa femme!

Voici ma fille.

# SCÈNE VI.

# GÉRONTE, LUCINDE, SGANARELLE, VALÈRE, LUCAS, JACQUELINE.

SGANARELLE.

Est-ce là la malade?

GÉRONTE.

Oui. Je n'ai qu'elle de fille, et j'aurois tous les regrets du monde si elle venoit à mourir.

SGANARELLE.

Qu'elle s'en garde bien! il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin.

GÉRONTE.

Allons, un siége.

SGANARELLE, assis entre Géronte et Lucinde.

Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante, et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderoit assez.

GÉRONTE.

Vous l'avez fait rire, Monsieur.

SG ANARELLE.

Tant mieux: lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde, (A Lucinule.) Hé bien! de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? LUCINDE, portant sa main à sa bouche, à sa téte,

et sous son menton.

Han, hi, hon, han.

SGANARELLE.

Hé! que dites-vous?

LUCINDE continue les mémes gestes.

Han, hi, hon, han, han, hi, hon.

SGANARE LLE.

Quoi?

LUCINDE.

Han, hi, hon.

SGANARELLE.

Han, hi, hon, han, ha. Je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là?

GÉRONTE.

Monsieur, c'est la sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause, et c'est un accident qui a fait reculer son mariage.

SGANARELLE.

Et pourquoi?

GÉRONTE.

Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses.

# SGANARELLE.

Et qui est ce sot là, qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à dieu que la mienne cût cette maladie! je me garderois bien de la vouloir guérir.

GÉRONTE.

Enfin, Monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal.

### SGANARELLE.

Ah! ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu: ce mal l'oppresse-t-il beaucoup?

GÉRONTE.

Oui, Monsieur.

SGANARELLE.

Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs?

Fort grandes.

SGANARELLE.

C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez?

Oui.

SGANARELLE.

Copieusement?

GÉRONTE.

Je n'entends rien à cela.

SGANARELLE.

La matière est-elle louable?

Je ne me connois pas à ces choses. . s GANARELLE, à Lucinde.

Donnez-moi votre bras. (A Géronte.) Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette.

GÉRONTE.

Hé! oui, Monsieur, c'est là son mal; yous l'avez trouvé tout du premier coup.

SGANARELLE.

Ha! ha!

JACQUELINL.

Voyez comme il a deviné sa maladie!

SGANARELLE. .

Nous autres grands médecins, nous connoissons d'abord les choses. Un ignorant auroit été embarrassé, et vous eût été dire: C'est ceçi, c'est cela; mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette.

GÉRONTE.

Oui: mais je voudrois bien que yous me pussiez dire d'où cela vient.

SGANARELLE.

Il n'est rien de plus aisé; cela vient de ce qu'elle a perdu la parole.

GÉRONTE.

Fort bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole?

SGANARELLE.

Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue.

GÉRONTE.

Mais encore, vos sentimens sur cet empêchement de l'action de sa langue?

SGANARELLE.

Aristote, là-dessus, dit... de fort belles choses.

GÉRONTE.

Je le crois.

SGANARELLE.

Ah! c'étoit un grand homme!

GÉRONTE.

Sans doute.

SGANARELLE.

Grand homme tout à fait; un homme qui étoit (Levant le bras depuis le coude.) plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de

l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs, qu'entre nous autres savans nous appelons humeurs peccantes; peccantes, c'est-à-dire... humeurs peccantes; d'autant que les vapeurs formées par-les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant... pour ainsi dire... à... Entendez-vous le latin?

GÉRONTE.

En aucune façon.

SGANARELLE, se levant brusquement.

· Vous n'entendez point le latin?

GÉRONTE.

Non.

5 GANARELLE, avec enthousiasme.

Cabricias arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo, hæc musa, la muse, bonus, bona, bonum. Deus sanctus, estne oratio latinas? etiam, oui. Quare? Pourquoi? Quia substantivo, et adjectivum, concordat in generi, numerum, et casus.

GÉRONTE.

Ah! que n'ai-je étudié!

JACQUELINE.

L'habile homme que v'là!

LUCAS.

Oui, ça est si biau que je n'y entends goutte.

SGANARELLE.

Or, ces vapeurs dont je vous parle venant à passer, du côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin armyan, ayant com-

munication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin lesdites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate; et parce que lesdites vapeurs... comprenez bien ce raisonnement, je vous prie... et parce que lesdites vapeurs ont une certaine malignité... écoutez bien ceci, je vous conjure...

GÉRONTE.

Oui.

#### SGANARELLE.

Ont une certaine malignité qui est causée... soyez attentif, s'il vous plaît...

GÉRONTE.

Je le suis.

#### S G A N A R E L L E.

Qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, il arrive que ces vapeurs... Ossabandus, nequeis, nequer, potarinum, quipsa milus. Voila justement ce qui fait que votre fille est muette.

### JACQUELINE.

Ah! que ça est bian dit, notre homme!

LUCAS.

Que n'ai-je la langue aussi bian pendue!

# GÉRONTE.

On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué: c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que 333 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI.

vous les placez autrement qu'ils ne sont; que le cœur est du côté gauche, et le foie du côté droit.

SGANARELLE.

Oui; cela étoit autrefois ainsi: mais nous avons changé tout cela, et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle.

GÉRONTE.

C'est ce que je ne savois pas, et je vous demande pardon de mon ignorance.

SGANARELLE.

Il n'y a pas de mal; et vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous.

GÉRONTE.

Assurément. Mais, Monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie?

SGANARELLE.

Ce que je crois qu'il faille faire.

GÉRONTE.

Qui.

SGANARELLE.

Mon avis est qu'on la remette sur son lit, et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin.

GÉRONTE.

Pourquoi cela, Monsieur?

SGANARELLE.

Parce qu'il y a dans le vin et le pain, mêlés ensemble, une vertusympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets, et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela?

# ACTE II, SCÈNE VII.

# GÉRONTE.

Celaest vrai. Ah!le grand homme! Vîte, quantité de pain et de vin.

#### SGANARELLE.

Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera.

# SCÈNE VII.

# GÉRONTE, SGANARELLE, JACQUELINE.

#### SGANARELLE.

# ( A Jacqueline.) ( A Géronte.)

Doucement, vous. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes.

# JACQUELINE.

Qui? moi? Je me porte le mieux du monde.

### SGANARELLE.

Tant pis, nourrice; tant pis. Cette grande santé est à craindre, et il ne sera pas mauvais de vous faire quelque petite saignée amiable, de vous donner quelque petit clystère dulcifiant.

# GÉRONTE.

Mais, Monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi s'aller faire saigner quand on n'a point de maladie?

### SGANARELLE.

Iln'importe, la mode en est salutaire; et, comme on boit pour la soif à venir, il faut aussi se faire saigner pour la maladie à venir. LE MÉDECIN MALGRÉ LUI.

JACQUELINE, en s'en allant.

Ma si, je me moque de ça, et je ne veux point saire de mon corps une boutique d'apothicaire.

SGANARELLE.

Vous êtes rétive aux remèdes; mais nous saurons vous soumettre à la raison.

# SCÈNE VIII.

# GÉRONTE, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Je vous donne le bonjour.

GÉRONTE.

Attendez un peu, s'il vous plaît.

SGANARELLE.

Que voulez-vous faire?

GÉRONTE.

Vous donner de l'argent, Monsieur.

SGANARELLE, tendant sa main par derrière, tandis que Géronte ouvre sa bourse.

Je n'en prendrai pas, Monsieur.

GÉRONTE.

Monsieur....

SGANARELLE.

Point du tout.

GÉRONTE.

Un petit moment.

SGANARELLE.

En aucune façon.

GÉRONTE.

De grâce!

SGANARELLE.

ACTE II, SCÈNE VIII.

SGANARELLE.

Vous vous moquez.

GÉRONTE.

Voilà qui est fait.

SGANARELLE.

Je n'en ferai rien.

GÉRONTE.

Hé!

SGANARELLE.

Ce n'est pas l'argent qui me fait agir.

GÉRONTE.

Je le crois.

s GANARELLE, après avoir pris l'argent. Cela est-il de poids?

GÉRONTE.

Oui, Monsieur.

SGANARELLE.

Je ne suis pas un médecin mercenaire.

GÉRONTE.

Je le sais bien.

SGANARELLE.

L'intérêt ne me gouverne point.

GÉRONTE.

Je n'ai pas cette pensée.

SGANARELLE, seul, regardant l'argent qu'il a reçu.

Ma foi, cela ne va pas mal; et pourvu que...

# SCÈNE IX.

# LÉANDRE, SGANARELLE.

# LÉANDRE.

Monsieur, il y a long-temps que je vous attends; et je viens implorer votre assistance.

SGANARELLE, lui tâtant le pouls. Voilà un pouls qui est fort mauvais.

### LÉANDRE.

Je ne suis point malade, Monsieur; et ce n'est pas pour cela que je viens à vous.

#### SGANARELLE.

Si vous n'êtes pas malade, que diablene le ditesvous donc?

# LÉANDRE.

Non. Pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde que vous venez de visiter; et comme, par la mauvaise humeur de son père, toute sorte d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour, et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie.

### SGANARELLE.

Pour qui me prenez-vous? Comment! oser vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour, et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature! LÉANDRE.

Monsieur, ne faites point de bruit.

SGANARELLE, en le faisant reculer.

J'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent.

Hé! Monsieur, doucement.

SGANARELLE.

Un malavisé.

LÉANDRE.

De grâce!

SGANARELLE.

Je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela, et que c'est une insolence extrême...

Monsieur...

#### SGANARELLE.

De vouloir m'employer... (recevant la bourse.) Je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme; et je serois ravi de vous rendre service: mais il y a de certains impertinens au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas; et je vous avoue que cela me met en colère.

LÉANDRE.

Je vous demande pardon, Monsieur, de la liberté que...

SGANARELLE.

Vous vous moquez. De quoi est-il question?

LÉANDRE.

Vous saurez donc, Monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut; et 344 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. ACTE II, SCÈNE IX. ils n'ont pas manqué de dire que cela procédoit, qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie: mais il est certain que l'amour en est la véritable cause, et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle étoit importunée. Mais, de crainte qu'on ne nous voie ensemble, retirons-nous d'ici; et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous.

#### SGANARELLE.

Allons, Monsieur : vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable; et j'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I.

# LEANDRE, SGANARELLE.

# LÉANDRE.

L me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire; et, comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux.

SGAN ARELLE.

Sans doute.

### LÉANDRE.

Tout ce que je souhaiterois seroit de savoir cinq ou six grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme.

### SGANARELLE.

Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire; il suffit de l'habit: et je n'en sais pas plus que vous.

LÉANDRE.

Comment!

### SGANARELLE.

Diable emporte si j'entends rien en médecine! Vous êtes honnête homme, et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi.

### LÉANDRE.

Quoi ! vous n'êtes pas effectivement...

#### SGANARELLE.

Non, vous dis-je; ils m'ontfait médecin malgré mes dents. Je ne m'étois jamais mêlé d'être si savant que cela; et toutes mes études n'ont été que jusqu'en sixième. Je nesais pas sur quoi cette imagination leur est venue; mais quand j'ai vu qu'à toute force ils vouloient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et de quelle facon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous côtés; et, si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous; car, soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte! La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos; et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier en faisant des souliers ne sauroit gâter un morceau de cuir qu'il n'en paie les pots cassés; mais ici l'on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde; et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué.

# ACTE III, SCÈNE II.

# LEANDRE.

Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière.

SGANARELLE, voyant des hommes qui viennent à lui.

Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. (A Léandre.) Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse.

# SCÈNE II.

# SGANARELLE, THIBAUT, PERRIN.

#### THIBAUT.

Monsieu, je venons vous chafcher, mon fils Perrin et moi.

S GANARELLE.

# Qu'y a-t-il?

### THIBAUT.

Sa pauvre mère, qui a nom Parrette, est dans un lit malade il y a six mois.

sganarelle, tendant la main comme pour recevoir de l'argent.

Que voulez-vous que j'y fasse?

### THIBAUT.

Je voudrions, Monsieu, que vous nous baillissiez queuque petite drôlerie pour la garir.

### SGANARELLE.

Ilfaut voir. De quoi est-ce qu'elle est malade?

Alle est malade d'hypocrisie, Monsieu.

# LE MÉDECIN MALGRE LUI. SGANARELLE.

D'hypocrisie?

THIBAUT.

10 241 111 1113

Oui, c'est-à-dire qu'alle est enflée partout; et l'an dit que c'est quantité de sériosités qu'alle a dans le corps, et que son foie, son ventre, ou sa rate, comme vous voudrais l'appeler, au glieu de faire du sang, ne fait plus que de l'iau. Alle a, de deux jours l'un, la fièvre quotiguenne, avec des lassitudes et des douleurs dans les musles des jambes. On entend dans sa gorge des fleumes qui sont tout prêts à l'étouffer ; et parfois il li prend des syncoles et des conversions, que je crayons qu'alle est passée. J'avons dans notre village un apothicaire, révérence parler, qui li a donné je ne sais combien d'histoires; et il m'en coûte plus d'eune douzaine de bons écus en lavemens, ne v's en déplaise, en apostumes qu'on li a fait prendre, en infections de Jacinthe, et en portions cordales. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été, que de l'onguent miton mitaine. Il veloit li bailler d'une certaine drogue que l'on appelle du vin amétile; mais j'ai-z-eu peur franchement que ça l'envoyît a patres; et l'an dit que ces gros médecins tuont je ne sais combien de monde avec cette invention-là.

SGANARELLE, tendant toujours la main. Venons au fait, mon ami, venons au fait.

Le fait est, Monsieu, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fassions.

# ACTE III, SCÈNE II.

SGANARELLE.

Je ne vous entends point du tout.

PERRIN.

Monsieu, ma mère est malade; et v'là deux écus que je vous apportons pour nous bailler queuque remède.

SGANARELLE.

Ah! je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement, et qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hydropisie, qu'elle est enslée par tout le corps, qu'elle a la fièvre, avec des douleurs dans les jambes, et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissemens?

PERRIN.

Hé! oui, Monsieu, c'est justement ça.

SGANARELLE.

J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant vous me demandez un remède.

PERRIN

Oui, Monsieu.

SGANARELLE.

Un remède pour la guérir?

PERRIN.

C'est comme je l'entendons.

SGANARELLE.

Tenez, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre.

PERRIN.

Du fromage, Monsieu?

#### SGANARELLE.

Oui, c'est un fromage préparé, où il entre de l'or, du corail et des perles, et quantité d'autres choses précieuses.

#### PERRIN.

Monsieu, je vous sommes bien obligés; et j'allons li faire prendre ça tout à l'heure.

#### SGANARELLE.

Allez. Si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez.

# SCÈNE III.

# SGANARELLE, JACQUELINE, LUCAS, dans le fond du théâtre.

#### SGANARELLE.

Voici la belle nourrice. Ah! nourrice de mon cœur! je suis ravi de cette rencontre; et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purgent toute la mélancolie de mon ame.

### JACQUELINE.

Par ma figué, monsieu le Médecin, ça est trop bian dit pour moi, et je n'entends rian à tout votre latin.

# SGANARELLE.

Devenez malade, nourrice, je vous prie; devenez malade pour l'amour de moi. J'aurois toutes les joies du monde de vous guérir.

### JACQUELINE.

Je sis votre sarvante; j'aime bian mieux qu'an ne me garisse pas.

#### SGANARELLE.

Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un marijaloux et fâcheux comme celui que vous avez!

# JACQUELINE.

Que v'lez-vous, Monsieu? C'est pour la pénitence de mes fautes; et là où la chèvre est liée, il faut bian qu'alle y broute.

### SGANARELLE.

Comment! un rustre comme cela! un homme qui vous observe toujours, et ne veut pas que personne vous parle!

### JACQUELINE.

Hélas! vous n'avez rian vu encore; et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise himeur.

#### S G A N A R E L L E.

Est-il possible! et qu'un homme ait l'ame assez basse pour maltraiter une personne comme vous! Ah! que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendroient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons! Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains! et qu'un frauc animal, un brutal, un stupide, un sot.... Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari....

# JACQUELINE.

Hé! Monsieu! je sais bian qu'il mérite tous ces noms-là.

### SGANARELLE.

Oui, sans doute, nourrice, il les mérite; et il mériteroit encore que vous lui missiez quelque 352 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. chose sur la tête, pour le punir des soupçons qu'il a.

### JACQUELINE.

Il est bian vrai que si je n'avois devant les yeux que son intérêt, il pourroit m'obliger à queuque étrange chose.

#### SGANARELLE.

Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela; et, si j'étois assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour...

( Dans le temps que Sganarelle tend les bras pour embrasser Jacquelinc, Lucas passe sa tête par dessous, et se met entre deux. Sganarelle et Jacqueline regardent Lucas, et sortent chacun de leur côté.)

# SCÈNE IV. GÉRONTE, LUCAS.

# GÉRONTE.

Hola! Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin?

### LUCAS.

Et oui, de par tous les diantres, je l'ai vu; et ma femme aussi.

### GÉRONTE.

Où est-ce donc qu'il peut être?

# LUCAS.

Je ne sais; mais je voudrois qu'il fût à tous les guebles.

GÉRONTE.

Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille.

# SCÈNE V.

GÉRONTE, SGANARELLE, LÉANDRE.

GÉRONTE.

An! Monsieur! je demandois où vous étiez.

SGANARELLE.

Je m'étois amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade?

GÉRONTE.

Un peù plus mal depuis votre remède.

SGANARELLE.

Tant mieux; c'est signe qu'il opère.

GÉRONTE.

Oui; mais en opérant je crains qu'il ne l'étousse.

SGANARELLE.

Ne vous mettez pas en peine; j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie.

GÉRONTE, montrant Léandre.

Qui est cet homme là que vous amenez?

SGANARELLE, faisant des signes avec la main pour

montrer que c'est un apothicaire.

Cest ...

GÉRONTE.

Quoi?

SGANARELLE.

Celui...

GÉRONTE.

Hé!

SGANARELLE.

Qui...

GÉRONTE.

Je vous entends.

SGANARELLE.

Votre fille en aura besoin.

# SCÈNE VI.

# GÉRONTE, LUCINDE, LÉANDRE, SGANARELLE, JACQUELINE.

JACQUELINE.

Monsieu, v'la votre fille qui veut un peu marcher.

#### SGANARELLE.

Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâter un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie.

(Sganarelle tire Géronte dans un coin du théátre, et lui passe un bras sur les épaules pour l'empécher de tourner la tête du côté où sont Léandre et Lucinde.)

Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les docteurs, de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui et moi je dis qu'oui et non; d'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes, étant cause que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive, on voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la lune; et comme le soleil, qui darde ses rayons sur la concavité de la terre, trouve...

LUCINDE, à Léandre.

Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment.

GÉRONTE.

Voilà ma fille qui parle! O grande vertu du remède! O admirable médecin! Que je vous suis obligé, Monsieur, de cette guérison merveilleuse! et que puis-je faire pour vous après un tel service?

sganarelle, se promenant sur le théâtre, et s'évantant avec son chapeau.

Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine!

#### LUCINDE.

Oui, mon père, j'ai recouvré la parole; mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace.

GÉRONTE.

Mais...

LUCINDE.

Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise.

GÉRONTE.

Quoi!...

LUCINDE.

Vous m'opposerez en vain de belles raisous.

GÉRONTE.

Si...

LUCINDE.

Tous vos discours ne serviront de rien.

GÉRONTE.

Je...

LUCINDE.

C'est une chose où je suis déterminée.

GÉRONTE.

Mais...

LUCINDE.

Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi.

GÉRONTE.

J'ai...

LUCINDE.

Vous avez beau faire tous vos efforts.

GÉRONTE.

II...

LUCINDE.

Mon cœur ne sauroit se soumettre à cette tyrannie.

GÉRONTE.

La ...

LUCINDE.

Et je me jetterai plutôt dans un couvent, que d'épouser un homme que je n'aime point.

GÉRONTE.

Mais...

### ACTE III, SCÈNE VI.

LUCINDE, avec vivacité.

Non. En aucune façon. Point d'affaires. Vous perdez le temps. Je n'en ferai rien. Cela est résolu.

GÉRONTE.

Ah! quelle impétuosité de paroles! Il n'y a pas moyen d'y résister. (A Sgunarelle.) Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette.

#### SGANARELLE.

C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez.

GÉRONTE.

Je vous remercie. (A Lucinde.) Penses-tu donc...

Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon ame.

GÉRONTE.

Tu épouseras Horace dès ce soir.

LUCINDE.

J'épouserai plutôt la mort.

SGANARELLE, à Géronte.

Mon dieu! arrêtez-vous, laissez-moi médicamenter cette affaire; c'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il y faut apporter.

GÉRONTE.

Seroit-il possible, Monsieur, que vous pussiez aussi guérir cette maladie d'esprit?

SGANARELLE.

Oui, laissez-moi faire, j'ai des remèdes pour tout; et notre apothicaire nous servira pour cette eure. (A Léandre.) Un mot. Vous voyez que l'ar-

deur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries; et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourroit empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il faut avec deux dragmes de matrimonium en pilules. Peut-être fera-t-elle quelque difficulté à prendre ce remède; mais, comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre, et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vousen lui faire faire un petit tour de jardin, afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père; mais surtout ne perdez point de temps. Au remède, vîte! au remède spécifique!

# SCÈNE VII.

# GÉRONTE, SGANARELLE.

#### GÉRONTE.

Quelles drogues, Monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais oui nommer.

#### SGANARELLE.

Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes.

GÉRONTE.

Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne.

### ACTE III, SCÈNE VII.

SGANARELLE.

Les filles sont quelquesois un peu têtues.

GÉRONTE.

Vous ne sauriez croire comme elle est affolce de ce Léandre.

SGANARELLE.

La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits.

GÉRONTE.

Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille renfermée.

SGANARELLE.

Vous avez fait sagement.

GÉRONTE.

Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble.

SGANARELLE.

Fort bien.

GÉRONTE.

Il seroit arrivé quelque folie, si j'avois souffert qu'ils se fussent vus.

SGANARELLE.

Sans doute.

GÉRONTE.

Et je crois qu'elle auroit été fille à s'en aller avec lui.

SGANARELLE.

C'est prudemment raisonner.

GÉRONTE.

On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler.

SGANARELLE.

Quel drôle!

GÉRONTE.

Mais il perdra son temps.

SGANARELLE.

Ha! ha!

GÉRONTE.

Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie.

SGANARELLE.

Il n'a pas affaire à un sot, et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête.

# SCÈNE VIII.

# GÉRONTE, SGANARELLE, LUCAS.

LUCAS.

An! palsanguienne, Monsieu, vaici bian du tintamarre; votre fille s'en est enfuie avec son Liandre. C'étoit lui qui étoit l'apothicaire; et v'là monsieu le Médecin, qui a fait cette belle opération-là.

#### GÉRONTE.

Comment! m'assassiner de la façon! Allons, un commissaire; et qu'ou empêche qu'il ne sorte. Ah! traître, je vous ferai punir par la justice.

#### LUCAS,

Ah! par ma fi, monsieu le Médecin, vous serez pendu : ne bougez de la seulement.

# SCÈNE IX.

### SGANARELLE, MARTINE, LUCAS.

MARTINE, à Lucas.

An! mon dieu! que j'ai eu de peine à trouver ce logis! Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné.

LUCAS.

Le v'là qui va être pendu.

MARTINE.

Quoi! mon mari pendu! Hélas! et qu'a-t-il fait pour cela?

LUCAS.

Il a fait enlever la sille de notre maître.

MARTINE.

Hélas! mon cher mari, est-il bien vrai qu'on té va pendre?

SGANAREL LE.

Tu vois. Ah!

MARTINE:

Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens!

SGANARELLE.

Que veux-tu que j'y fasse?

MARTINE.

Encore si tu avois achevé de couper notre bois, je prendrois quelque consolation.

SGANARELLE.

Retire-toi de là, tu me fends le cœur!

MARTINE.

Non, je veux demeurer pour t'encourager à

362 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. la mort, et je ne te quitterai point que je ne t'aie vu pendu.

SGANARELLE.

Ah!

### SCÈNE X.

# GÉRONTE, SGANARELLE, MARTINE.

GÉRONTE, à Sganarelle.

Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous.

SGANARELLE, à genoux.

Hélas! cela nese peut-il point changer en quelques coups de bâton?

GÉRONTE.

Non, non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je?

# SCÈNE XI.

# GÉRONTE, LÉANDRE, LUCINDE, SGANARELLE, MARTINE, LUCAS.

LÉANDRE.

Morsieur, je viens faire paroître Léandre à vos yeux, et remettre Lucinde en votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite nous deux, et de nous aller marier ensemble; mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, Monsieur, c'est que je viens, tout à l'heure, de recevoir des let-

ACTE III, SCÈNE XI.

tres par où j'apprends que mon oncle est mort, et que je suis héritier de tous ses biens.

#### GÉRONTE.

Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable; et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde.

SGANARELLE, à part.

La médecine l'a échappé belle!

#### MARTINE.

Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur.

#### SGANARELLE.

Oui c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton.

LÉANDRE, à Sganarelle.

L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment.

#### SGANARELLE.

Soit. (A Martine.) Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé: mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence, et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.

FIN DU MÉDECIN MALGRÉ LUI.

# TABLE

#### DES PIÈCES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| L'Ecole des maris, comédie         | P  | age | 5     |
|------------------------------------|----|-----|-------|
| Epître dédicatoire                 |    |     | . 7   |
| LES FACHEUX, comédie-ballet        |    |     | . 75  |
| Epître dédicatoire                 |    |     |       |
| Avertissement                      |    |     | . 79  |
| PROLOGUE des FACHEUX               |    |     | . 82  |
| L'Ecole des femmes, comédie        |    |     | . 133 |
| Epître dédicatoire                 |    |     | . 135 |
| Préface                            |    |     | . 138 |
| LA CRITIQUE DE L'ECOLE DES FEMMES, | CO | m.  | . 239 |
| Epître dédicatoire                 |    |     | . 241 |
| Le Médecin malgré lui, comédie     |    |     | . 293 |

Fin de la Table du tome quinzième.



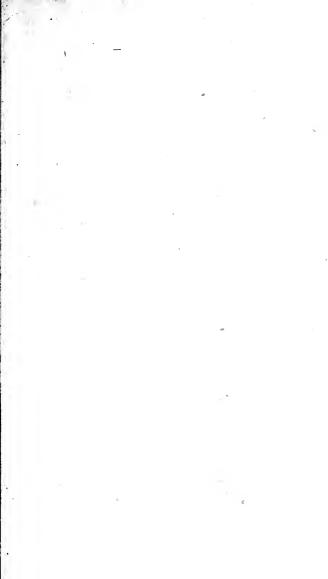

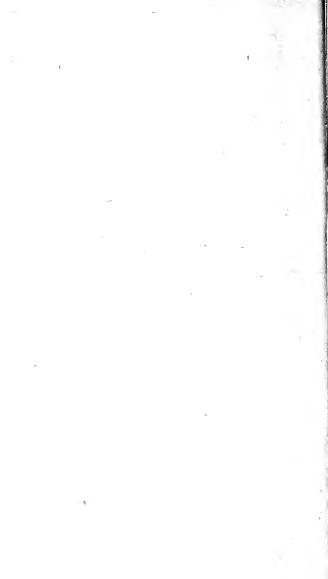

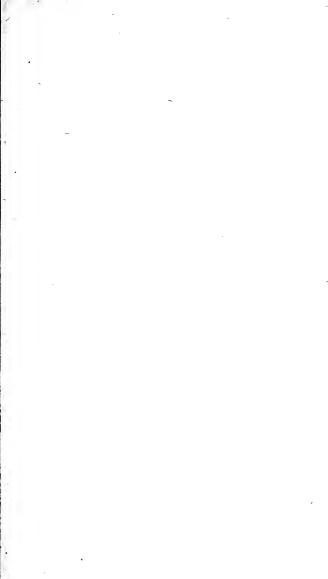

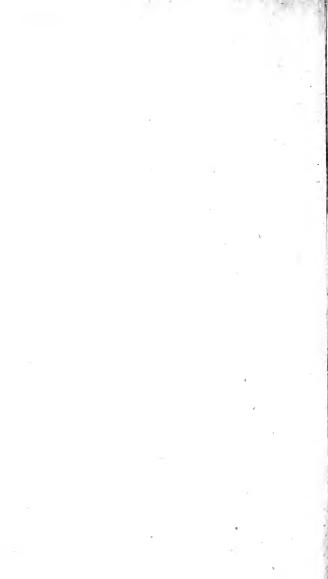

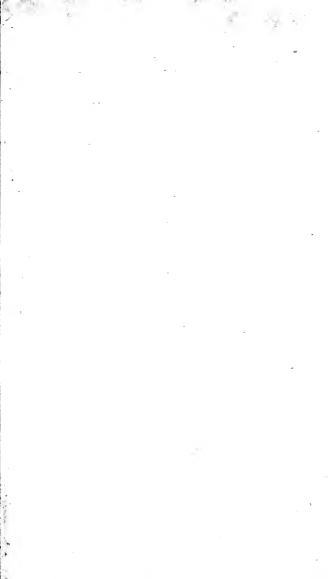

| La Bibliothèque<br>Université d'Ottawa<br>Échéance | The Library<br>University of Ottawa<br>Date due |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |                                                 |
|                                                    | 7                                               |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |



